

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



3 nots



Baron Northwick.

Man



April .

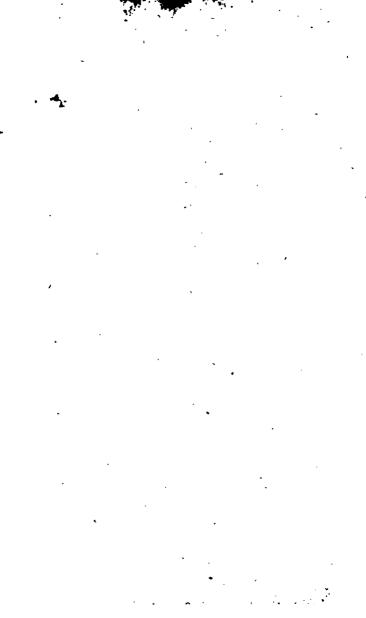



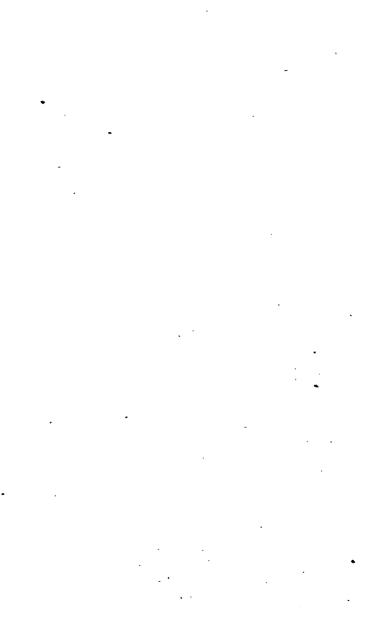

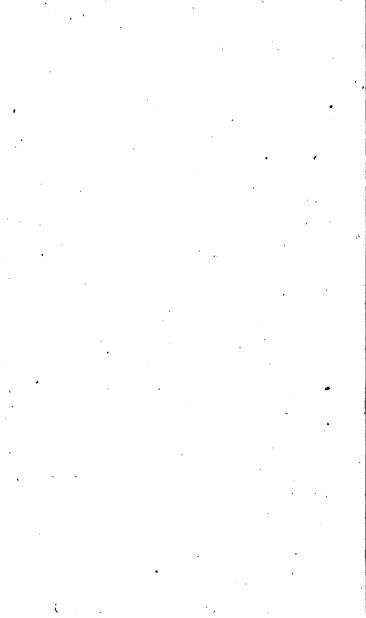

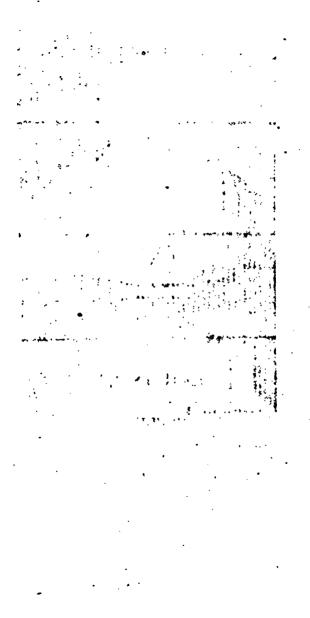



D'après la figure de marbre élevée sur son tombeau à Notre Dame de Cléri

# HISTOIRE

DE

# LOUIS XI.

Par Mr. DUCLOS,

De l'Académie Royale des Belles-Lettres.

TOME PREMIER.



A AMSTERDAM,
AUX DEPENS DE LA COMPAGNIE,
MDCCXLVL

Contraction

wanden op i drykkent op de



AUR DRAMA DI EA COUNTY II. AUR DRAMA DI EA COUNTY II.



A

### **MONSEIGNEUR**

LE COMTE

# DE MAUREPAS.

MINISTRE,

Sécretaire d'Etat, & Commandeur des Ordres du Roi.

# Monseigneur,

La protection que vous pouvez accorder à Ouvrage, est le moindre motif qui m'ait engagé à vous offrir celui-ci. C'est par vos ordres que je l'ai entrepris, c'est à vous que j'en dois l'hommage. Heureux d'avoir une occasion de vous marauer

# EPITRE.

quer publiquement que je suis avec plus de respect encore pour votre : Personne, que pour votre Place,

MONSEIGNEUR,

Votre très humble de obéissant Servite Duckos.



l'utilité de l'Histoire: c'est une vérité trop généralement reconnue pour avoir besoin de preuves. Les Sciences & les Arts ont différens objets d'utilité, & font la gloire d'une Nation: il n'appartient qu'à l'Histoire de former les Hommes d'Etat: c'est-là qu'ils doivent trouver les règles de leur conduite.

On ne voit sur le Théatre du Monde qu'un certain nombre de Scènes qui se succèdent & se répètent sans cesse: quand on appergoit les mêmes fautes suivies régulièrement des mêmes malheurs, on doit raisonnablement penser que si l'on eut connu les prémières, on auroit évité d'y retomber. Le passe delt nous éclairer sur l'avenir: la connoissance de l'Histoire est une expérience anticipée.

Sur ce principe, les Histoires particulières l'emportent sur les générales.

Cèlles-ci peuvent être curieuses; plusieurs ne méritent qu'on s'en instruise, que parce qu'il est honteux de les ignorer: on doit les lire, mais il faut étudier lès Histoires particulières.

• Si l'on ne vouloit connoître que les principaux évènemens, une longue suite de siècles offriroit peu de variétés: des Guerres cruelles & souvent injustes, des Provinces désolées, des Peuples opprimés, des Traités jurés & violés. Voilà l'Histoire.

Parmi tant de faits pareils, la différence ne se fait sentir que dans les resforts qui les produisent; c'est aux Historiens particuliers à nous en instrui-Celles qui concernent notre Nation, sont les plus intéressantes & les plus utiles pour nous. C'est là que nous pouvons connoître la constitution fondamentale de la Monarchie, les principes du Droit public & particulier, & les véritables causes des révolutions. Une des principales est celle qu'on atribue à Louis XI.; révolution d'autant plus fingulière, qu'elle s'est faite sans ébranler l'Etat, & par degrés insensibles. On a dit que ce Prince mit les Rois bors de page; mais ce fut sans annon-

noncer ses entreprises avec un éclat, qui ne peut qu'en empêcher ou en retarder le succès. Il sut préparer & saissir les circonstances, s'écarter à propos des formalités, les rétablir dans le besoin, paroître s'y assujettir, pour les faire respecter; parce qu'elles sont elles-mêmes un des remparts de l'Autorité. Par une conduite également souple & serme, il jetta les sondemens de la puissance où sont parvenus ses Successeurs; desorte que malgré la soiblesse de quelques-uns d'entre eux, l'Autorité Royale s'est toujours élevée depuis, par ce mouvement que Louis XI. lui avoit imprimé, ou qu'il avoit si considérablement augmenté, qu'il en est regardé comme l'auteur.

Je ne puis cependant m'empêcher d'observer, qu'en écrivant les évènemens d'un Règne, on doit distinguer les actions d'un Roi & ses desseins propres, d'avec les révolutions dont les causes sont plus étendues: souvent le Règne des Princes n'est que l'époque de ces révolutions; ils en sont quelquesois les ressorts, rarement les auteurs. Celui qui règle le sort des Empires, dont le souse renverse les rtô-

5

#### PRETACE.

nes, qui tient de cour des Rois dans fa main, prépare leur élévation & leur chuse par des voies impénétrables: le Conquérant, le Politique, le Tyran, le Prince foible, ne sont que des inftrumens entre les mains de Dieu. Ne croyons pas avoir sondé ses decrets, & pénétré les prémiers principes des évenemens, quand nous avons apperque quelques causes secondas.

Ne bornons pas nos vues à la France, jeuons les yeux fur les autres Etats, nous verrons dans un même tems une influence générale se répandre sur l'Europe, y produire une espèce de fermentation, or en changer la face.

Dans le Nord, la tyrannie des Rois de Danemarc annonçoit la liberté de la Suède: ce Royaume, moins opprimé,

cut été plus longtems esclave.

L'Angleterre étoit le théatre de toutes les horreurs des factions de Lancastre & d'Yorc: la force y règlant les droits, le sceptre appartenoit à quiconque osoit s'en faisir. Le génie Anglois ne s'est jamais plus développé que dans ce tems-là: l'inquiétude & la fierté de cette Nation ne servoient qu'à faire connoître, que c'est par l'audace des entrepri-

### PRETACE.

prises qui on plat à un Peuple libre, de

qu'on parvient à l'asservir.

L'Espagne: si longtoms alliée & amie de la France en devient la rivale, aufsitôt qu'elle voit augmenter sa propre puissance par la reunion des Couronnes de Castille & d'Arragon ser la sête de Ferdinand le Catholique. Le règne de ce Prince reçoit un nouvel éclat de la découverte du nouveau Monde, fource de biens or de maux, qui a enrichi

& dépeuplé l'Europe.

La Maifon d'Autriche, d'abord plus illustrée que puissante, tombe tout-àcoup par la foiblesse de ses Princes dans un état de langueur, qui ne répond ni à ses commencemens, ni à ce degré de puissance où elle est parvenue depuis. Elle se relève par le mariage de Marie de Bourgogne, & s'étend plus par ses alliances, sa politique, ou plutôt ses intrigues, que les autres Princes par des conquêtes & des vertus.

Les Suisses, las d'être les victimes de l'orgueil & de la tyrannie, secoueat le joug, deviennent recommandables par leur valeur, sages dans leur gouvernement, respectables par leurs mœurs.

inœurs, redoutables à leurs Ennemis, fidèles à leurs Alhés.

En Italie, Jaques Sforce, un Avanturier, se fait un nom dans les armes; son fils en augmente la gloire, s'empare du Milanois en Usurpateur, le gouverne en Prince.

Les Médicis, par leurs richesses & par leur crédit, se rendent maîtres de Florence. C'est en gagnant le cœur de leurs conciroyens, c'est par l'éclat de leurs vertus, c'est en servant leur Patrie, qu'ils trouvent les moyens de l'assujettir. Ils usurpent la Souveraine-té par les seules voies qui rendent les

Princes dignes de la conserver.

Autrefois la puissance illimitée des Papes les dispensoit de se plier à un plan de Gouvernement, & d'avoir les égards dits aux Rois. Ils parloient, on s'empressoit; ils commandoient, on obéissoit. L'abus du pouvoir en est toujours l'écueil. On commença à distinguer le Prince du Pontise; on le respectoit, mais on le redoutoit moins. Dès le tems de Louis XI. la Cour de Rome n'osoit plus hazarder témérairement ses entreprises. Elle employoit des mesures, concertoit ses desseins.

& la diminution de sa puissance don-

na naissance à sa politique.

Telles sont les circonstances qui accompagnérent ou suivirent de près le règne de Louis XI. & qui précédérent de quelques années la plus grande & la plus subite des révolutions; je veux dire celle qui arriva dans la Religion au commencement du Seizième Siècle, & qui changea totalement les intérêts des Princes & le système politique de l'Europe. On voit par ce tableau, que le règne de Louis XI. est un de ceux qu'il importe le plus de connoître.

Le discours ordinaire de ceux qui n'ont qu'une connoissance médiocre de notre Histoire, est de demandes ce qu'on peut dire après Philippe de Comminés? Beaucoup de choses qu'il a ignorées ou omises, qui sont très importantes, & dont on a les preuves. On ne peut trop donner d'éloges à cet excellent Ecrivain: les vues saines, se sens droit & prosond, le jugement solide qui règne dans son Ouvrage, lui ont acquis à juste titre la réputation dont il jouit, & qu'il conservera toujours.

Cependant, ceux qui font de l'Hif-

toire leur étude particulière, conviennent qu'il n'a écrit que des Mémoires, & non pas une Histoire. Indépendamment des fautes qui font relevées dans les notes marginales de la dernière édition, il lui en est échappé plusieurs autres. Je les marquerai hardiment, parce que c'est un de mes devoirs \*. Toutes les fois que je ne me suis pas trouvéd'accord avec lui, mon sentiment m'est devenu suspect, & je n'y ai perfisté qu'après les recherches les plus exactes. Ses fautes ne font pas ordinairement importantes, mais on peut toujours relever celles des grands Hommes: peut être sont ils les seuls qui en soient dignes, & dont la critique soit utile.

\*Commines ne donne à Louis XI. que onze ans lors de la Praguerie, quoiqu'il en eût
dix-sept. Il fit encore Liv. I. chap. 12. que
les Villes sur la Somme étoient rachetées
depuis trois mois, & dans le chap. 14. depuis neuf mois: il y avoit deux ans par lea
quitances. Il dit que le Comte de Charollois sit demander en mariage la Sœur d'Edouard IV. dans un tems on le Comte n'étout pas veus. Il pretend Liv. V. chap. 12.
que lorsque le Duc de Bourg sut tué en 1477,
toute la Maison d'Anjou étoit éteinte. Cependant le Roi René n'est mort qu'au mois de
juillet 1480, & Charles sile du Comte du
Maine au mois de Décembre 1481.

Il est encore important d'observer que Commines ne passa en France qu'en 1472, la douzième année du nègne de Louis XI. Il ne pouvoir savoir que par des récits, ce qui étoit arrivé dans le Royaume jusqu'à ce jour-là. Ses Mémoires ne commencent qu'à la Guerre du Bien Public. Louis XI. avoit alors quarante-deux ans. On conjecture par les Mémoires de Commines, qu'il les composavers l'an 1491, huit ans après la mort du Roi, se vingt-sept depuis les prémiers évènemens qu'il rapporte. Comme il n'écrivoit que des Mémoires, il ne s'est pas toujours rapelles les faits exactement.

Oferois-je avancer une proposition, qui pour avoir l'air d'un paradoté, n'en est pas peut être moins vraie? Ce ne sont pas les Auteurs contemporains qui sont le plus en état d'écrire l'Histoire. Ils ne peuvent dennier que des Mémoires, dont la Postérité fair usage. Ils sont souvent opposés les uns autres. C'est du sein même de certe contrariété que nous tirons la vérité.

D'ailleurs, ils ignorent les ressorts cathés des faits qu'ils rapportent, au-

lieu que les Actes les plus secrets du Ministère devenant publics après une longue suite d'années, lorsqu'ils sont sans conséquence, nous entrons dans un sanctuaire qui étoit impénétrable à nos aieux. L'Homme de la Cour le plus instruit, ne peut l'être aussi parfaitement qu'un Historien à qui l'on remettroit les Actes, les Lettres, les Traités, les Comptes, & généralement tout ce qui sert de fondement à l'Histoire. Voilà précisément quelle est la collection des Pièces qui sont en dépôt à la Bibliothèque du Roi, & sur lesquelles j'ai composé cette Histoire.

Feu Mr. l'Abbé le Grand, l'homme le plus laborieux, a passé trente ans à former ce Recueil, sur lequel il avoit composé des Annales plutôt qu'une. Histoire. Son travail m'a été extrêmement utile, & m'en a épargné beauque. C'est une reconnoissance que je lui dois, & que je ne saurois trop publier. Cependant je n'ai point suivi son plan; j'ai encore moins adopté ses vues. Comme il avoit toujours en Louis XI. pour objet de ses études, il s'étoit accoutumé à regarder cep Prin-

Prince comme le plus grand Roi de la Monarchie. On croit par un sentiment secret, inconnu peut-être à celui qui l'éprouve, participer à la gloire de ceux dont on s'occupe. Il jugeoit dignes d'attention les moindres évènemens de ce règne; tous lui paroissoient d'une égale importance.

Malgré toutes les recherches de Mr. l'Abbé le Grand, malgré les soins qu'il s'est donné, j'ai éprouvé que les Collections qui abondent en superflu, manquent quelquesois du nécessaire; & que les Compilations les plus étendues, sont celles qui exigent le plus de critique & de discussion. J'ai vérissé les Pièces importantes avec ceux dont la profession est d'en juger. Tous les Dépôts m'ont été ouverts par les ordres de Mr. le Comte de Maurepas, à qui le Roi a consié le Département des Lettres, des Sciences & des Arts, comme s'il eût consulté ceux qui les cultivent.

Je ne me suis pas contenté de lire les Imprimés & les Manuscrits, j'ai eu recours aux Personnes les mieux instruites de notre Histoire. J'ai tiré un très grand avantage des conseils de Tome I. \*\* Mr.

Mr. Berthier Conseiller honoraire au Parlement, & de MM. de Foncemagne & Secousse de l'Académie des Belles-Lettres. Je les prie de me pardonner, si je déclare publiquement les obligations que je leur ai. J'ai cru que la reconnoissance pouvoit me dispenser de leur en demander la permission, que leur modestie m'auroit réfusée.

Je ne me suis point attaché à raporter tous ces petits faits qu'on lit sans les retenir, qui font languir l'attention, qui n'ont jamais eu d'autre mérite que l'intérêt actuel, & qui doivent, comme tous les foibles objets.

disparoître dans l'éloignement.

Des Communantes ou des Familles ane trouveront point ici des particularités qui pourroient les intéresser, mais qui seroient de la dernière indissérence pour le Public, à moins qu'elles ne foient importantes, & qu'elles ne servent à faire connoître le Prince dont j'écris la vie. On ne doit pas admettre dans une Histoire tout ce qui peut entrer dans un Journal ou des Annales. L'Historien doit chercher à s'instruire des moindres détails, parce
qu'ils

qu'ils peuvent servir à l'éclairer, & qu'il doit examiner tout ce qui a raport à son sujet; mais il doit les épargner au Lecteur. Ce sont des instrumens nécessaires à celui qui construit l'édifice, inutiles à celui qui l'habite. L'Historien doit tout lire, & ne doit écrire que ce qui mérite d'être lu.

Je n'ai omis aucun des faits qui sont dignes de quelque attention; je me suis particulièrement arrêté sur ceux qui concernent les Loix, le Gouvernement, & dont les suites se sont encore sentir aujourd'hui. Je n'ai pas eu moins d'attention à peindre les mœurs, parce qu'elles sont ordinairement le principe ou la suite des révolutions.

On verra combien les vertus & les vices des hommes dépendent des mœurs de leur siècle; qu'ils n'ont presque jamais de principes surs, & n'agisfent que par imitation; que les siècles les moins polis sont les plus vicieux, & que la vertu s'épure à mesure que l'esprit s'éclaire: nous sentons alors que nos véritables intérêts dépendent d'être unis à l'intérêt commun. Ce que j'avance au sujet d'une Nation, peut s'apliquer aux Particuliers. Les hom-

mes privés de lumières font toujours dans l'occasion du crime; au-lieu qu'un homme d'esprit, n'eût-il que des vues d'intérêt, sent qu'il n'a point de meilleur parti à prendre que d'être honnête-homme. On est bien près de suivre la vertu, quand on est obligé de

rougir du vice.

Dans des tems peu éclairés on confervoit une réputation de probité, en faifant des actions qui deshonoreroient aujourd'hui. J'en pourrois raporter plusieurs exemples; mais je crois qu'on doit respecter jusqu'aux fantômes de vertu que le tems a consacrés, & qui peuvent être même des objets d'émulation à la faveur de l'obscurité qui en couvre les désauts.

Pour mieux développer le caractère de Louis XI. j'ai tâché de faire connoître le génie de fon siècle. Je n'ai eu aucun égard aux idées populaires. Plusieurs personnes seront peut-être étonnées de ne pas trouver tous mes jugemens d'accord avec ceux qu'elles ont pu se former d'avance & sans examen. Je ne crains point de heurter les préjugés, c'est le prémier pas vers la vérité. Je n'ai admis que les faits confacrés

facrés par des Pièces autentiques & des Auteurs contemporains. J'ai eu grand soin de conserver les traits particuliers qui caractérisent l'homme, & qui l'exposent à nos yeux dépouillé de tous les dehors imposans du Trône: mais j'ai méprifé les traditions populaires; content de les suprimer, je n'ai pas cru qu'elles méritassent d'être réfutées, à moins qu'il n'en réfultât quelque éclaircissement utile. Je n'en ai pas moins relevé & condamné les fautes de Louis XI. sans m'appuyer sur des fables qui ne doivent leur naissance qu'à des bruits populaires. Le commun des hommes ne connoissant guères l'Histoire que par une tradition vague, il n'est pas étonnant que cette tradition se ressente de l'ignorance & de la grossièreté du Peuple qui en est dépositaire,

Je ne donne point de Pièces justificatives, parce que j'aurois fait trop de volumes, à ne choisir que les plus importantes. Ceux qui voudront les consulter, les trouveront à la Biblio-

thèque du Roi.

A l'égard de l'ordre que j'ai suivi, il est à propos d'observer que du tems

de Louis XI. l'année commençoit à Pâques. Ce n'est qu'en 1564. que le commencement en a été fixé au 1. de Janvier. J'ai suivi le nouveau Stile; mais j'ai marqué au commencement de chaque année la date du jour de Pâques, afin qu'on sût en état de comparer les deux Stiles. Quand il s'est trouvé des faits qui concouroient enfemble & se croisoient, j'ai préféré l'ordre de la matière à celui des dates: une plus grande exactitude sèroit ellemême une source de consusion.

Voilà mes engagemens: le Lecteur

jugera si je les ai remplis.



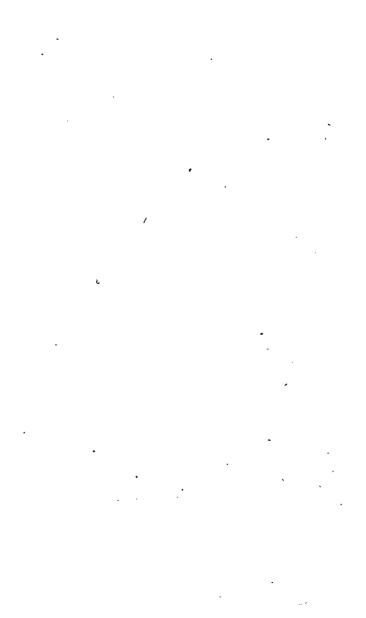

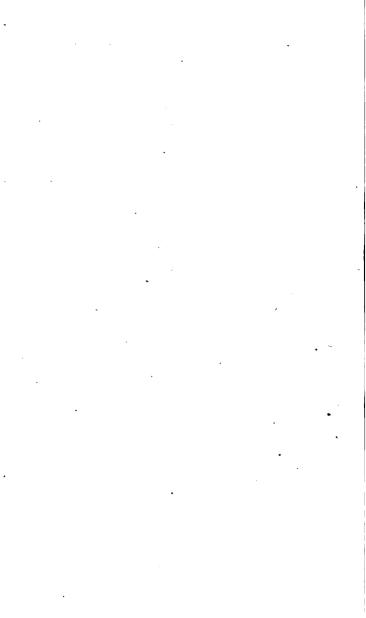

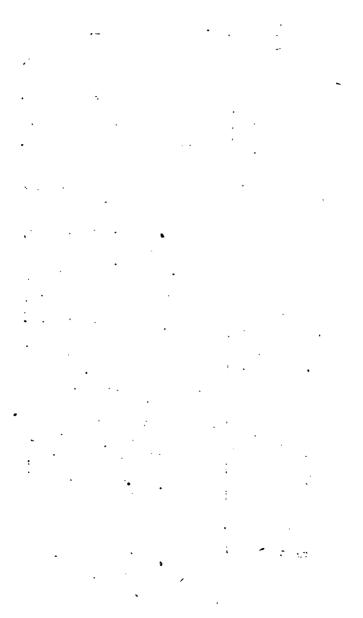

# TABLE

Contenant l'Avènement de Louis XI. à la Couronne, ses Femmes, ses Enfans, les Princes contemporains, & les Rois d'Espagne sous son règne.

| 1461.<br>Avènement à la<br>Couronne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENFANS,                                                                                                                                                                                                                                          | Princes contemporains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOUIS XI.  ple 18 3. Juillet 1423.  ple 18 3. Juillet 1423.  ple 18 3. Juillet 1451. Agé de 39. mu , 8 mourut le 30. Août 1493. Agé de 60. mu , 10 mourut le 60. mu , 10 mourut 61 mourut 62 mourut 63 mourut 64 mu , 10 mourut 65 mourut 65 mourut 65 mourut 66 mourut 66 mourut 67 mourut 68 mourut 68 mourut 69 mourut 60 m | François , Duc de Ber- ri , mort en bas-âge. Louiß , morte en bas-<br>âge. Anne , mariée à Pierre de Bourbon , Sire de Beaujeu , morte en 1522. Jeanne , mariée à Louis d'Orléans , depuis Louis XII, qui la ré- pudia en 1504.  Enfans naturels | Papes. Pie II. most en 1464. Paul II. mort en 1471. Sixte IV. mort en 1471. Maijon Oebomane. Mahomet II. mort en 1481. Bajazet II. abdique en 1512. Empereur. Frédéric III. de la Maijon d'Autriche, mort en 1492. Rois de Portugal. Alphonfe V. mort en 1495. Rois d' Angleterre. Henri IV. mort en 1471. Edouard VI. mort en 1483. Rois d' Ecoste. Jaques III. mort en 1472. Interrègne jusqu'en 1483. Rois de Dammenare. Charles Knuteson, mort en 1471. Interrègne jusqu'en 1483. Rois de Subède. Chtistiern, mort en 1573. Rois de Pologne. Casar. IWan Basilowitz, mort en 1492. Czar. IWan Basilowitz, mort en 1505. Rois de 150 |

#### CASTILLE.

#### ARRAGON.

#### NAVARRE

HENRI IV. dit JEAN succéda à Pimpuissant, mort fon frère aine Al-1474-

ISABELLE, Sout de Henri IV. lui faccéda, & époufall erdinand d'Arragon. Ce fut par ce mariage que les deux Royau-mes de Castille & d'Atragon furent mis. Labelle moupat en 1504. fon frère ainé Alphonse V. en 1458. tant déjà Roi de Navatro par fa Blanche Semme d'Evreux. Il mourut en 1479, laifde femme Jeanne Henriquez, pour héritier de l'Arragon, fon fils

FERDINAND, qui fut aufli Roi de Castille par sa femme Isabelle. Il mourut en 1516.

JEAN CArragon, Duc de Pen-nafiel, fut Roi de Navarre par fa femme Blanche d'Evreux, avec laquelle il fut couronné à Pampelune en 1409.

Blanche étant morte en 144% Jean retint le Royaume de Navarre julou'à la mort arrivée en 1479, au préjudice de son fils Charles de Navarre Prince de Viane, qui aient demandé inu-tilement l'héritage de sa Mère, mourut en 1461. Sins enfans lé-

gitimes.
ELRONORR, Reine de Naverre, four de Charles, fuccéda au Royaume de Navarre après la mort de Jean Roi d'Arragon son Père ; mais elle ne règna qu'environ un mois, étant morte le 12. Février 1470. Elle avoit épouse Gaston IV. Comte de Foix, dont elle sut GAS-TON, Prince de Viane, mort en 1470. marié avec Madelaine de France, fille de Charles VIL dont naquit

François Promus, Roi de Navare, mort fans être marié, en 1483. laiffant pour hérisière du Royaume de Navare, Sa

Geur CATHERINE ; qui épous Tean d'Albret.

JEAN, Roi de Navarre, mort en 1516, eut pour faccesseut fon file

HENRI, Roi de Navarre, qui mourat en 1555 , laifflant pour héritière û fille

JEANNE, mariée en 1548, avec ANTOINE de Bourbon, qui par ce mariage devint Roi de Navarre, & mourut en 1562, laiffant pour foccesseur son HENRI, qui devint Roi de France, IV. du nom, en 1589. & qui a transnis la Navarre à Os fuccelleurs,

|         |                                         |    | • • • • • | ; 1 |   |
|---------|-----------------------------------------|----|-----------|-----|---|
| <b></b> |                                         |    |           |     |   |
|         |                                         | •  |           |     |   |
|         |                                         | •  |           |     |   |
| -       |                                         |    |           |     |   |
|         | A                                       |    |           |     |   |
|         |                                         |    |           |     |   |
| •       |                                         |    | •         |     |   |
| 1       | •                                       |    |           |     |   |
| :       | •                                       |    |           |     |   |
| :       | ·                                       | ٠. |           |     |   |
| t       |                                         |    |           |     |   |
| . ,     | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    | •         |     |   |
|         | ž. ,                                    |    |           |     |   |
|         |                                         | :  | •         |     | • |
| · ••    |                                         |    | •         |     |   |
|         |                                         |    |           |     | _ |
|         |                                         |    |           | •   |   |
| t       | ٠.                                      |    |           |     |   |
| •       |                                         |    |           |     |   |
|         |                                         |    | -         |     |   |
|         |                                         |    |           | •   |   |
|         |                                         |    |           |     |   |
| :       | •                                       | •  | •         |     |   |
|         |                                         |    |           |     |   |
|         |                                         |    |           |     |   |
|         | •                                       |    |           |     |   |
|         | •                                       |    |           |     |   |
|         |                                         | •  | •         |     |   |
| 1       |                                         | :  |           |     |   |
| £ . 1   | or entre for                            | :  |           |     |   |
|         |                                         | 1  |           |     |   |
|         | 1                                       |    | •         |     |   |
|         | - 12 to 16                              |    |           |     |   |
| : ,     |                                         |    |           |     |   |
|         |                                         | •  |           | `•  |   |
| •       | _                                       |    |           |     |   |
|         | **)                                     |    | :         |     |   |
|         |                                         | •  | :         |     |   |
| :       |                                         | į  |           |     |   |
| F ( )   |                                         | 1  | 1         |     |   |
| t , .   |                                         | •  | •         |     |   |
| •       |                                         |    | •         |     |   |
|         |                                         |    |           |     |   |
| .4      |                                         |    | 1         | ,   |   |

,



## HISTOIRE

DE

## LOUIS XI.

----

## LIVRE PREMIER.

A MONARCHIE Françoise n'a jamais été plus près de sa ruine que sous le règne de Charles VII. Les malheurs qui accabloient la France, tiroient

leur source de plus loin. La funeste Journée de Poitiers, où la valeur Françoise céda au désespoir des Anglois, sit nastre les prémiers troubles qui ébranlérent l'Etat. La prison du Roi Jean remplie le Royaume de brigues, de factions, & de tous les désordres qui suivent l'anarchie, Ceux qui se crurent assez puissans poor trahir impunément leur devoir, voulutent partager l'autorité, ou du moina s'en affranchir: mais le Dauphin, sidèle à son Père, à son Roi & à l'Etat, contreme I.

tint les mécontens, châtia les rebelles, fit tête à l'ennemi; & la fagesse de son gouvernement, lorsqu'il sur monté sur le trône, auroit rendu à la France son ancien éclat, si son règne eut été plus long.

Les Peuples commençoient à peine à respirer, sorsqu'ils se virent exposés à de nouveaux malheurs par la mort de Charles V. La minorité de Charles VI. la démence où il tomba dans la suite, & les divisions qu'elle sit naire parmi ceux qui aspiroient au gouvernement, ne firent que trop connoître qu'un Roi incapable de gouverner, est encore plus pernicieux à un Etat, qu'un Prince malheureux, ou qui fait des fautes. Ce règne fut une guerre civile continuelle; on v vit toutes les horreurs qui peuvent naître de la foiblesse d'un Roi, de l'ambition des Grands. & de la licence des Peuples. Chaque homme en particulier s'instruit par ses disgraces; mais il semble qu'un Peuple entier ne puisse tiret aucun fruit de l'expérience.

Les malheurs où la France avoit été plongée par ses divisions; n'y résablirent pas l'union; nos ennemis profitérent encore de nos discordes. Le courage de la Nation supléa quelque tems à la prudence; mais les fautes que nous fimes à la Bataille d'Azincourt, nous rendirent cette journée aussi fatale que celle de Poitiers. Les Anglois réduits à l'extrémité, nous demandoient la paix; nous les

les forçames de combattre, & nous profitames si mal de nos avantages, qu'ils ne dûrent la victoire qu'à notre imprudence, & la nécessité de se défendre. L'élite de nos troupes resta sur la place, & quatre Princes du Sang surent faits

prisonniers.

Au milieu de la consternation générale, les factions de Bourgogne & d'Orléans se fignaloient par l'avarice, le meurtre & le poison. Le Peuple qui n'avoit point de Roi, avoit une infinité de Tyrans. Les Princes divisés par l'ambition, ne se réunissoient que pour abuser de Fétat malhoureux de Charles VI. On étoit persuadé qu'ils avoient fait périr par le poison les deux prémiers Dauphins Louis & Jean, qui moururent à quelques mois l'un de l'autre. Charles devenu Dauphin par la mort de ses deux sinés, voulut s'emparer du gouvernement; mais le plus grand obltacle qu'il trouva, vint de la part de la Reine sa Mère, Isabeau de Baviere. Cette Princesse entroit dans toutes les factions opposées au Dauphin, sans autre vue politique que d'usurper une autorité qu'elle aimoit mieux partager avec les rebelles. que de la tenir de son fils. Injuste, dénaturée, avide du pouvoir, incapable d'en foutenir le poids, & ce qu'il y a de plus dangereux pour un Etat, s'y regardant comme étrangère: ses vices mêmes n'avoient rien d'hérorque, & son ambition marquoit moins la grandeur de son A 2

1420.

14220

ame que la foiblesse de son caractère. 21. Mai Par un Traité inour, elle donna sa fille Catherine en mariage à Henri V. Roi d'Angleterre, & déclara ce Prince héritier de la couronne de France, au préiudice du Dauphin, qu'elle n'avoit jamais traité comme son fils, mais qui devoit être son mastre. En effet, Char-22. OA. les VI. étant mort quelque tems après . le Dauphin, sous le nom de Charles VII. se fit couronner à Poitiers, parce que les Anglois étoient maîtres de Reims. de Paris. & de la plus grande partie du

Royaume.

On auroit dû s'attendre que Charles. perfécuté presqu'en naissant, toujours Lugitif & les armes à la main, & éprouvé par toutes sortes de malheurs, autoit été un Prince uniquement fait pour la guerre. Il est vrai qu'il reconquit son Royaume sur les Anglois: mais ces succès, qui lui acquirent le titre de victorieux, furent principalement l'ouvrage de ses Généraux: il leur dut presque toutes ses victoires, & fit rarement la guerre en personne. Charles étoit doux, facile, généreux, fincère, bon père, bon maitre, digne d'être aimé, & capable d'amitié. Il avoit toutes les qualités d'un particulier estimable, peut-être étoit-il trop foible pour un Roi. Uniquement livré aux plaisirs, il étoit moins sensible à l'éclat du trône, qu'importuné des devoirs qu'il impose. Il redoutoit les fatigues de la guerre, quolqu'il fût intrépide

de dans le péril. Avec toute la valeur des Héros, il manquoit de ce courage d'esprit si nécessaire dans les grandes entreprises, & supérieur à tous les évènemens, parce qu'il donne cette fermeté d'ame, qui faisant envisager les malheurs de sang-froid, en fait appercevoir les ressources. Ce Prince ne prenoit presque jamais de parti de lui-même, & n'avoit d'autres sentimens que ceux que lui inspiroient ses Favoris & ses Mastresses. La valeur & la conduite de ses Généraux supléérent à son indolence naturelle. Il fut assez heureux pour les trouver, & affez fage pour s'en servir. Le -Bâtard d'Orléans, autrement dit le Comte de Dunois, fut celui qui lui rendit les plus grands services, & Agnès Sorel en partagea la gloire. Ce fut la Mattresse Dour qui Charles eut la plus force pasfion . & qui fut la plus digne de son attachement : sa beaute singulière la sit nommer la belle Agnès, on la nomma ensuite Dame de Beauté. Rare exemple pour celles qui jouissent de la même faveur. Elle aima Charles uniquement pour lui-même, & n'eut jamais d'autre objet dans sa conduite, que la gloire de son Amant & le bonheur de l'Etat. Agnès Sorel se distinguoit par des qua-

Carles VII. donna à Agnès Sorel les châteaux de Plaisance & de Besure près de Vincennes, afin, disoit-il, qu'elle s'êt de nem & d'effet Dame de Platiface & de Besatt.

A 3

lipés préférables à celles qu'on exige de son sexe. C'est ainsi que François I. en jugeoit dans les vers qu'il écrivit au bas du portrait de cette Femme illustre \* Elle concerta avec le Bâtard d'Orléans. les moyens de tirer le Roi de la létargie où il étoit enséveli, & réveilla le courage de ce Prince, en lui rappellant ses devoirs. Ce fut par un artifice politique que Jeanne d'Arcq, appellée communément la Pucelle d'Orléans, fut présentée au Roi. Elle parut devant lui comme envoyée de Dieu, & suscitée par le Ciel pour délivrer la France de l'onpression de ses ennemis. Le Roi en fut touché, les plus éclaires feignirent de le croire; le foldat persuadé que le Ciel se déclaroit pour lui, marcha avec confiance; il le crut invincible, & c'est le prémier pas vers la victoire. La valeur la prudence & la vertu de cette génée reuse Fille, répondirent à l'idée qu'on s'en étoit formée, & le Roi lui dut ses prémiers succès.

Charles qui triomphoit de sas ennemis, ne pouvoit dissiper les cabales qui divisoient sa Cour: son goar pour les plaisirs lui rendoit les Favoris nécessaires; sa facilité les laisson abuset de leutfaveur, & le plus souvent ils d'emplos

yoient

F Gentille, Agnès, plus d'honneur su métitus, La caule étant de France recouvrer,,, Que les que peut dédens un Clotte euvrer Close Nonain, on bien dévot fierthife.

voient à se détruire les uns les autres. Le Connêtable Artus de Bretagne Comte de Richemont, Giac, le Camus de Beaulieu, la Tremouille, le Comte du Maine, gouvernérent successivement l'esprit du Roi. Le Comte du Maine \*. outre sa qualité de Prince du Sang & de Beau-frère du Roi, étoit un Courtisan habile, qui se ménagea toujours la bienveillance d'Agnès Sorel, & de la Demoifelle de Villequier; & s'empara des affaires, en feignant de ne prendre part qu'aux plaisirs de son Mastre. Il n'ent de rival dangereux qu'Antoine de Chabannes Comte de Dammartin, qui prétendoit que tout étoit dû à la valeur & à fes services. Ces deux concurrens remplirent tellement la Cour de cabales, que Charles trouva moins d'obster cles à soumettre ses ennemis, qu'à résablir la palk dans la maison.

Les troubles qui regnoient à la Coar, stoient l'image des défordres qui affligeoient les Provinces. Tous les Ordres de l'Esat étoient pervettis. Il n'y avoit ni mosurs, ni discipline parmi les Eccléfiaffiques. L'étude & la règle étoiens

<sup>\*</sup> Charles d'Anjou , Comes du Maine , étois fils de Louis II. d'Anjou , Roi de Naples & de Birile , & frère puiné de Louis & de René d'Anjou , qui pourément fucceffirement le titre de Roi de Naplea. Leurs fœurs étoient Marie d'Anjou , femme de Charles VII, morte en 1463. & Yolande d'Anjou mariéé à François Buc de Exetagne, andre en 1469.

bannies des Monastères, la débauche y regnoit avec scandale; ils méprisoient ou ignoroient leurs devoirs. Le Peuple, malgré sa misère, fournissoit à leurs excès, & conservoit pour leur état un respect aveugle & stupide, qui l'empêchoit d'être frappé de leur dérèglement. La Noblesse ne se piquoit que d'une galanterie romanesque, & d'une valeur féroce: le Soldat mal payé ne vivoit que de brigandage, & regardoit comme un gain légitime tout ce qu'il emportoit par violence. Des troupes de Brigands connus fous les noms de Tondeurs, Retondeurs, & Ecorcheurs, couroient & raval geoient les Provinces. Le Payfan abandonnoit le labourage; on n'entendoit parler que de vois & d'assassinats. On ne peut lire sans horseur les Lettres de rémission qui se sont données dans ces tems-là; à peine y avoit-il un homme de guerre qui n'ent besoin d'une abolition; & c'est par les rémissions que nous sommes instruits des crimes.

J'ai cru devoir donner une idée de l'état de la France sous Charles VII. & de la Courde ce Prince, pour faire mieux entendre ce qui regarde son Successeur. On verra que Louis XI. né & élevé au milieu de ces désordres, en sentit les funestes essets. Indépendamment de son caractère propre, les réslexions qu'il fit sur les prémiers objets dont il fut frappé, contribuérent beaucoup à la conduite que nous lui verrons tenir. A peiduite que nous lui verrons tenir. A peide

ne commença : t - il à se connostre, qu'il osa condamner la conduite de son Père; en voulant rémédier à tout, il pensa tout perdre. Il ne comprit pas assez que sa qualité de sils ne lui donnoit que le droit de représenter, & non pas de se révolter: mais si quelque chose pouvoit diminuer le blâme de ses prémières démarches, c'est qu'il sentit trop vivement que le Royaume avoit besoin d'un Mastre, & qu'il étoit né pour l'être.

La vie de Louis XI. que j'entreprens d'écrire, commence presque avec le règne de Charles VII. Cependant je ne parlerai du Père, qu'autant que le fils aura eu part aux évènemens de son règne.

Louis XI. fils de Charles VII. & de Marie d'Anjou, naquit à Bourges dans le Palais Archiépiscopal, le samedi 3. de Juillet 1423. Il fut baptifé le léndemain dans l'Eglife de Saint Etienne par Guillaume de Champeaux, Evêque de Laon, & eut pour Parrain Jean, Duc d'Alencon . Prince du Sang. Dès qu'il fut né, on fit son horoscope, suivant la superstition de ces tems-la; & l'on prédit, suivant l'usage, beaucoup de choses vagues & flateuses pour le Prince règnant. Le Dauphin fut élevé sous les yeux de la Reine sa Mère, & n'avoit point d'autres Officiers que ceux de cette Princesse. Les affignations qu'on donnoit pour leur entretien, étoient même si mai payées à cause de la misère de l'Etat, que le Roi fut obligé en 1433, de leut abandonnes As

les revenus du Dauphiné, que la Reine recevoit sur ses quitances. Lorsqu'on sit la Maison du Dauphin, on lui donna pour Consesseur Jean Majoris, Chanoine de Reims, qui étoit déjà son Précepteur; pour Gouverneurs Amauri d'Estisfac & Bernard d'Armagnac Comte de la Marche; & pour prémier Reuyer Joachim Rouault, qui sut depuis Maréchait de France.

Le Dauphin n'avoit que cinq ans lorsqu'on le maria à Marguerite, fille de Jaques I. Roi d'Ecosse. Le contrat fut signé à Perth le 19. de Juillet, & ratissé à Chinon le 30. d'Octobre 1428. Le douze re de la Dauphine n'étoit que de douze mille livres par le contrat; Charles VII.

l'augmen-

Comme l'agrai souvent occasion de pasier des Monneies, il est à propos de marquer ici le rapport de la monnoie de trompre à l'espèce réelle. La livre, qui étoit originairement una livre de poids, étant devenue dès le commencement de la seconde race une livre de compre, a souvent éti différentes valeurs: on se peut donc les connoître qu'en la réduisant en mure.

Paugmenta de trois mille livres par la ratification.

Pendant les huit années qui s'écoulérent depuis la signature du contrat jusqu'au tems que la Princesse d'Ecosse pasla en France, les Anglois firent tous leurs efforts pour rompre ce mariage: ils offrirent au Roi d'Écosse de jurer une paix éternelle avec lui, & de lui céder Rosbourg, Barwic, & plusieurs autres places. Jaques fit assembler à ce sujet les Etats de son Royaume. Le Clergé fut partagé, mais la Noblesse rejetta les propositions des Anglois: le Roi suivit ce sentiment, & fit embarquer Marguerite à Dunbarton avec les Ambassadeurs de Charles VII. Les Anglois mirent pluseurs vaisseaux en mer pour enlever la Princesse; mais pendant qu'ils s'amufoient à poursuivre un vaisseau chargé de vin, qui revenoit de Bordeaux, la Princesse passa heureusement, & aborda à la Rochelle. Elle fit son entrée à Tours le 24 Juin 1436. Le lendemain le Roi alla prendre la Princesse chez elle. & la mena à l'Eglise. Elle avoit alors treize ens: mais comme le Dauphin n'en avoit pas encore quatorze, l'Archeveque de Tours lui donna une dispense Regnault de Chartres, Archevêque de Reims & Chanceller de France, fit la cétémonie du mariage.

Le Dauphin, depuis fon mariage, fuivit le Roi dans fes voyages & dans fos gentres. & commença des lors la vio laborieuse qu'il a toujours menée depuis. Il assista cette même année aux Etats de Dauphiné, assemblés à Romans, qui lui accordérent pour sa prémière entrée dans la Province dix mille storins. A son retour, il se trouva au siège de Montereau, où le Roi, à sa prière, sit grace aux Anglois qui furent forcés dans la place. Il assista ensuite à l'Assemblée qui se tint à Bourges, où sut dressée la Pragmatique Sanction, dont je parlerai

lorsqu'il s'agira de son abolition.

Le Dauphin commença à se faire connostre dans le Poitou. Pons la Tremouille, Amboife, Jean & Gui de la Rochefoucault, Jean de Siguinville. Lieutenant du Maréchal de Retz, étoient autant de tyrans qui désoloient le Poitou, la Saintonge & l'Angoumois. Le peu d'attention que la Cour faisoit aux plaintes des Peuples, donnoit lieu de croire que le Roi permettoit ces vexazions. Le Dauphin fit d'abord arrêter les plus mutine, punit les malverfations qui s'étoient commises depuis vingt ans, & At rentrer dans leur devoir tous cour qui s'en étoient écartés. Il fembloit que Louis, agé de quatorze ans ; for l'unique reffource de la France. Le Roi meme, fatigue des remontrances des Etats de Languedoc, répondit que le Dauphin arriveroit bientôt, & remédioroit à tout. Il vint en effet à Toulouse suivi de plu-Leurs Prélats, du Sire d'Estissac, & du Vicemre de Carmain. La Sénéchaussée, de Toulouse lui sit présent de six mille livres, qu'il distribua à ceux de son Confeil.

Louis parcourut tout le Languedoc: on le vit presque dans le même tems à Albi, à Lavaur, à Toulouse, à Castres, à Bésiers, & par-tout où sa présence étoit nécessaire. La famine & la peste ravageoient le Royaume; le soldat effréné étoit plutôt le fléau que le défenseur de l'Etat. Le Dauphin voyant qu'il n'y avoit de ressource que dans la bienveillance des Peuples, s'apliquoit à les gagner. Aiant apris que le Comte d'Hudington, Général Anglois, se preparois à entrer en Languedoc, il manda la Noblesse, & convoqua les Etats de la Province, qui lui donnérent un subside de

quarante fix mille livres.

Pendant que le Dauphin étoit occupé en Languedoc, le Roi veilloit à ce qui se passoit sur les rivières de Seine & de Loire. La Garnison Angloise qui étoit à Meaux, interrompoit absolument le commerce de la Marne, si nécessaire à la subfistance de Paris. Il étoit donc de la dernière importance de s'emparer de . Meaux. Le Connétable Artus de Bretagne en fit le fiège; & quoiqu'il manquêt de beancoup de choses, la valeur & l'activité fupléant à tout, il se rendit mastre de la ville. Cet heureux succès donna lieu à une Assemblée de Princes, de 1439. Prélats & de Gens notables, qui se tint à Orléans, afin d'examiner si l'on devoit recher-

rechercher la paix, ou continuer la 1439. guerre. Après de longs débats, les voix le réunirent pour la paix.

Dans une de ces conférences Jaques Juvénal des Ursins soutint que le Rui n'étant qu'Usufruitier de la Couronne, ne pouvoit aliéner aucune partie du do-

maine.

. 1440.

En conséquence de l'Assemblée tenue à Orléans, les Etats-Généraux furent convoqués à Bourges. Les Députés des Provinces y attendirent inutilement te Roi pendant six mois. & la plupart furent pillés par ceux qui devoient les escorter. Tant de négligence de la paris du Roi, redoubla les clameurs. Les Ducs d'Alencon & de Bourbon, le Comte de Vendôme, le Bâtard d'Orléans. Chaumont, la Tremouille, Pryé, Jean le Sanglier & Boucicaut, les uns par un véritable zele pour l'Etat, les autres faisant servir l'intérêt public de prétexte à leurs intérêts personnels, se liguérent pour obliger le Roi à se désaite des principaux de son Conseil, & seduisirent le Dauphin pour fostifier leur -parti.

Louis, naturellement préfonitueux, de enivré par des éloges d'autant plus dans gereux qu'il les méritoit en panie, de crut en droit & capable de s'opposer à fon Père, & fe retira à Niort.

La retraite du Dauphin remplie la Conr de divisions; chacun se détermina suivant ses espérances ou ses craimes; la bionté

natu-

naurelle du Roi ne suffisoit pas pour retenir ses Sujets dans le devoir. Le caractère altier du Dauphin, & la crainte de lui déplaire, lui faisoient, sinon des amis, du moins des partisans. Le Bâtard de Bourbon & Antoine de Chabannes se joignirent aux rebelles. Les horreurs qui s'étoient commises à Prague par les Hussites, firent craindre de pareilles suites de la guerre civile qu'on voyoit s'allumer en France, & la sirent nommer la Praguerie.

Charles ressentit plus en Pèré qu'en Roi la desobéissance du Dauphin; il envova le Connétable & Raoul de Gaucour, Gouverneur du Dauphiné, sommer les Princes de lui rendre son fils. Les rebelles devenus plus infolens par la bonté du Roi, auroient violé le Droit des Gens en la personne de ces Députés. si le Comte de Dunois ne les en eût détournés. Le Roi jugeant qu'il ne pou-voit les ramener par la douceur, résolut de les chârier, & s'avança jusqu'à Poitiers. Il aprit qu'un nommé Jaques les avoit introduits dans le château de St. Maixant: que l'Abbé & les Religieux s'étoient, retranchés dans l'Abbaie. & qu'avec le fecours de quelques habitans ils défendaient encore la parte de la Croix. Il marcha aussitôt à leur secours. A son aproche, le Duc d'Alen-con d'enfuir à Niort, & le Roi entra dans St. Maixant sans trouver de résis tance. Il résompensa des Religieux, en accor1440.

- accordant à l'Abbaïe les plus grands privilèges. Les habitans qui lui étoient restés sidèles, éprouvérent aussi ses bontés, mais il sit pendre ou noyer les rebeiles qui tombérent entre ses mains \*. Jaquet aiant été pris quelque tems après à Niort,

v fut écartelé.

Le Comte de Dunois fut le prémier à rentrer dans son devoir, & son exemple ramena plusieurs rebelles à l'obéssiance; desorte que le Dauphin voyant son partis s'affoiblir, fut obligé de s'enfuir en Bourbonnois avec le Duc d'Alençon & Chabannes. Le Roi pourfuivant les rebelles avec huit cens lances † & deux mille hommes de trait, fit savoir au Conseil Delphinal la rebellion de son fils, avec défense de le recevoir. Cette déclaration fit que le Dauphiné ne prit aucune part à la révolte.

Iż

\* Suivant l'ulage de ce tems - là , les peines capitales étoient arbitraires.

<sup>†</sup> Nos Historiens en parlant des Compagnies d'ordonnance, qui devoient leur établissement à Charles VII. se servent indifféremment des termes de lances on d'hommes d'armes. Lance étoit un terme collectif, qui comprenoit également l'Homè me d'armes combattant avec la lance, le Contibier, le Page, le Valet & les Archers, tant à pié qu'à cheval. Une lance étoit souvent composée de dix Cavaliers, sans compter les gens de pié, desorte qu'une Compagnie de cent lances étois alors un Corps de plus de mille hommes. Louis XI. réduisit, par une Ordonnance de 1474. chaque lance à six chevaux, l'Homme d'armes, le Page, le Coutilier, le Valet & deux Archers montés, qui tous étoient Gentilahommes, en censés teles.

Le Roi fit assiéger Chambon & Crevan. L'exemple de ces deux places qui 1440. furent prises d'assaut, intimida Aigueperse, Escurolle, & plusieurs autres villes qui ouvrirent leurs portes. Les rebelles fuyant toujours devant l'Armée Royale, voulurent passer en Bourgogne: mais le Duc Philippe leur en défendit l'entrée. Les Etats d'Auvergne, assemblés à Clermont, achevérent de ruiner les espérances du Dauphin, en se déclarant contre lui. Les Ducs d'Alençon & de Bourbon commencérent à parler d'accommodement; mais après quelques conférences avec le Comte d'Eu & les autres Députés du Roi, ils manquérent à la parole qu'ils avoient donnée d'amener le Dauphin. Le Roi n'écoutant plus que son indignation, passa l'Allier, & parut devant Vichi, qui se rendit d'abord; Varenne & St. Art furent forces; Charlieu, Perreux & Rouanne fe foumirent.

La terreur & la défiance s'emparérent alors des rebelles. Le Duc d'Alencon fit fon accord, & se retira chez lui. Chacun craignit que les derniers qui ref-teroient dans le parti du Dauphin ne servissent d'exemple, & ne fusient les victimes du ressentiment du Roi. Tous s'empressérent d'implorer sa clémence. Le Roi voyant avec douleur que les Anglois profitoient de la guerre civile pour affléger Harfleur en Normandie, & Tartas en Gascogne, sit grace aux rebelles,

& s'avança à Cusset, où le Dauphin & le Duc de Bourbon vinrent le trouver. Lorsqu'ils eurent passé les prémières gardes, on leur dit que le Roi les attendoit; mais qu'il désendoit à la Tremouille, à Chaumont & à Pryé, qui étoient avec eux, & qu'il regardoit comme les prémiers auteurs de la rebellion, de paroître devant lui. Le Dauphin étonné dit alors au Duc de Bourbon: Beau compère, vous n'aviez le talent de dire comme les chose étoit faite, & que le Roi n'est paint pardonné à ceux de mon bôtel. H

vouloit même s'en retourner; maische

Duc lui sit sentir qu'il n'étoit plus tems, & les trois autres se retirérent.

Le Dauphin & le Duc en aprochant du Roi, mirent trois fois le genou en terre, & lui demandérent pardon. Le Roi dit à fon fils: Louis, vous êtes le bienvenu, vous êvez beaucoup demeuré; alles vous repojer, on parlera denain à vout; puis s'adressant au Duc de Bourbon, il lui reprocha d'avoir trabi son devoir en cinq occasions différentes, qu'il lui spécifia; & finit par l'assurer qu'il ne devoit plus attendre de grace, s'il manquoit jamais à la fidélité qu'il lui devoit.

La facilité avec laquelle le Dauphin

obtint son pardon, kui inspirant plus de présontion que de reconnoissance, il prit la bonté de son Père pour une soiblesse. Il s'étoit d'abord trouvé trop heureux de rentrer en grace; il s'imagina qu'il étoit de son honneur d'obtenir nir celle de ses complices, qu'il appelloit ses partisans; il la demanda avec 1440: confiance, & sur le refus que le Roi sit de la lui accorder, il crut l'intimider, en lui disante Il faudra donc, Monsoigneur, que je nen retourne, car je leur at promis. Le Roi lui marquant plus de mépris que de colère, repliqua froidement: Allez-vous-en, Louis, fi vous voulez, les portes vous sont ouvertes, & si elles ne sont affez larger, je ferai abbattre vingt toises de la muraille pour vous laisser passer. Je trouve fort étrange que vous ayez engagé votre parole sans avoir la mienne; mais il n'importe, la Maison de France n'est pas se dépour vue de Princes, qu'elle n'en ait qui auront plus d'affection que vous à maintentr sa grandeur & son bonneur.

Le Daubhin humilie de cette réponse cut recours à la foumission, & le Roi en fut si touché, qu'il sit publier à son de 24 Juill. trompe que le Dauphin & le Duc de Bourbon aiant obtenu leur pardon par leur humilité & obéissance, il accordoit

une amnistie générale.

Cependant le Roi, pour ne pas laisser le Dauphin exposé aux mauvais conseils qu'on pouvoit lui donner, changea tous les Officiers de la Maison, excepté son Confesseur & son Cuisinier; & pour faire voir que ces précautions mêmes és wient un effet de la tendresse pour son fils, il lui céda le Dauphiné par un Ace 28. Juill. domé à Charlieu, à condition que le Scrau de cette Province demeureron entre

entre les mains du Chancelier de Fran1440. ce, & que les anciens Officiers feroient
conservés. Le Dauphin envoya aussitôt
Rouault & Gabriel de Bernes présenter
les Lettres de cession au Conseil Delphipal. Jean de Xaincoins reçut ordre de
payer huit cens livres par mois au Mastre de la Chambre aux deniers du Dauphin, qui en 1437. après son mariage,
n'avoit que dix écus d'or par mois pour
ses menus plaisirs. Il en avoit eu vingt
l'année suivante; mais aussitôt que les

11. Aodt. Lettres de cession furent enrégistrées les Etats de la Province lui accordérent un don gratuit de huit mille storins.

Le Dauphin ne songea plus qu'à remédier aux abus qui regnoient dans le Dauphiné, particulièrement au sujet des Monnoies. Il sit frapper au Coin Delphinal des Ecus d'or au titre & du poids des Monnoies de France, & ordonna que les Espèces de la Marque Royale ou Delphinale seroient reques indifférem-

ment en Dauphiné.

L'année fuivante il suivit le Roi aux sièges de Creil & de Pontoise. Cette dernière place sut prise d'assaut, & le Dauphin y entra des prémiers l'épée à la main. Chaque jour le Roi remportoit de nouveaux avantages, mais les Anglois n'étoient pas les seuls ennemis de l'Etat. L'impossibilité de maintenir la discipline parmi des soldats mal payés, faisoit qu'on n'entendoit parler que de vols & d'assassimats. Tous les jours on voyoit paros-

paroître de nouveaux Règiemens, qui restant toujours sans execution, ne ser- 1441. voient qu'à prouver l'impunité, & enhardir au crime.

L'épuisement des Finances fit que le Danphin, pour suivre le Roi, emprunta de l'Abbare de St. Antoine de Vienne une Croix d'or de deux marcs, ornée de quelques pierreries, qu'il mit en gage pour douze cens écus. La ville de Tarras, qui par un accord devoit se rendre à celui des Rois de France ou d'Angleterre qui à jour marqué paroftroit avec le plus de force, reçut l'Armée Françoise, sans que les Anglois

parûssent pour s'y opposer.

De Tartas on marcha à St. Sever. Le -Dauphin, à la tête de la Noblesse du Dauphine, força les deux prémières barrières, & fut seconde si vaillamment par une Compagnie de Bretons, qu'il emporta la place. Le siège d'Acqs fut encore plus glorieux pour ce Prince, qui entra dans le boulevart l'épée à la main. Marmande se rendit à la prémière sommation, la Réole fut prise d'assaut. Ces fuccès, qui faisoient honneur au Dauphin, furent peu utiles à la France: à peine le Roi étoit-il éloigné, que ces mêmes places furent reprises par les Anglois.

Pendant que le Roi faisoit la guerre en Languedoc & en Guyenne, Talbor se présenta avec quinze cens hommes aux portes de Dieppe; mais n'aiant pas

affez de troupea pour en faire le fièze. il fit éleven un Fort, qu'il munit de viyres, d'artillerie, & de douze cens hommes de garnison. Le Comte de Dunois se jetta dans la ville. Talbot jugeant au'il seroit difficile de l'emporter moit qu'elle seroit défendue par Dunois . se retira, & laissa dans sa nouvelle Fortereste Guillaume Poiton, Ripeley & le Bâtard de Talbor avec cinq ou fix cens Anglois. Le Comte de Dunois partit aufli de Dieppe, y laissant environ cine cons hommes. Charles, qui n'ignoroit pas de quelle importance étoit cette place, & qui craignoit que les Anglois ne fissent un effort pour s'en rendre maîtres, la fit pourvoir de toutes les munitions, & chargea le Dauphin de la défendre. Le Gouverneur Charles des Marais & les Officiers de la Garnison. tels que Jaucourt, Briquetot, Longueval, Drouin, d'Uffel, tous braves & expérimentés, furent renforcés par Guillaume de Coitivi frère de l'Amiral. & par Théodwal de Kermoisan, qui s'y jettérent avec cent Bretons déterminés. Le Dauphin, après avoir assuré les frontières de Picardie & de l'Ile de

France, s'avança vers Dieppe à la tête de trois mille hommes, aiant avec lui le Comte de Dunois, Louis de Luxembourg Comte de St. Pol, qui fut depuis Connétable, les Sires de Gaucourt, de Laval, de Châtillon & de Commerci. Théodwal, eut ordre de marcher en-

avent avec trois cons hommes, & d'investir le Fort des ennemis. Le Dauphin 1443. le suivit de près, & commanda six cens hommes pour soutenir le prémier détachement. Les Anglois firent plusieurs forcies, & furent toujours repoullés. Louis marchant à pié à la tôte des troupes jusqu'à la portée du Trait, demeura campé deux jours pour faire constraire trois posses qu'il fit jetter fur le fosse, & attaqua le Fort de tous côtés. Les Anglois firent la plus vigoureule défense, quatre cens François restérent sur la place. & les autres commençoient à perdre courage, lorsque le Dauphin, izrité par la réfistance. & les animant par son exemple, les ramena à la charge. Le combat fut fanglant, mais la victoire ne fut pas longtems douteusc. Les Francois entrérent de toutes parts dans le Fort, & firent main-balle fur tout ce qui le présenta. Poitou, Ripeley, le Bâtard de Talbot, & les principaux Officiers péritent les armes à la main, le reste fut fait prisonnier.. Les François qui s'y trouvérent, furent pendus, & le Fort fat rafé. Le Dauphin fit Chevalier le Comte de St. Pol, Hector d'Estouce. wife, Charles & Regnault Flavy; fres res, & Jean de Confegues; & pour récompenier à proportion des services de des besoins, il sit distribuer de l'argent de pauvres Gentilshommes qui avoient été bleffés, & à des Paysans qui avoient fervi aux travaux: Louis. ∴ )

bliquement au travers de Toulouse, pour 1443. être conduits à Lavaur, d'où ils furent transférés à Carcassonne. Le Comte de Lomagne, fils ainé du Comte, le sauva en Navarre. Tout fléchit devant le Dauphin, Salazar implora sa clémence, les autres prirent la fuite. Lescun fut le feul, qui aiant pris un mauyais parti, s'y comporta en brave homme, & ne fit son accord, que parce qu'il comprit que son attachement étoit désormais inutile au Comte d'Armagnac, qui même n'en étoit pas digne. Le Bâțard de Lescun portoit indifféremment ce nom ou celui d'Armagnac; son Père se nommoit Arnoult de Lescun & sa Mère Anne d'Armagnac.

de part à la faveur de Louis XI.

Le Dauphin revint à la Cour, laissant à Valpergue, Sénéchal de Toulouse, le commandement des troupes; mais celuici n'aiant ni le crédit, ni la fermeté du Dauphin, elles se débandérent, pillérent les Provinces, & passérent jusqu'en Bourgogne. Beaumont, Maréchal de Bourgogne, à la tête de la Noblesse des Milices du Pays, tomba sur ces brigands, & les désit. Le Comte de Damemartin rassembla quelques troupes, rangue en Bourgogne, ravagea une grande étendue de pays, & tira pour sa part dix mille équa des terres du Maréchal.

Il fut légitimé en 1463, prit le nom de Comte de Comminges, & eut beaucoup

Le Roi de Castille, les Ducs d'Orleans, 1444- d'Alengon, de Bourbon & de Savoue, des

mandérent la grace du Comte d'Armagnac. Le Roi la refusa longtems; mais 1444. enfin vaincu par les sollicitations, il mit le Compe en liberté, à des conditions dont les principales étoient, que le Roi retiendroit le Comté de Comminges, la Ville de Leictoure, les quatre Châtellenies de Rouergue avec tous les Droits Royaux; & que le Comte renonceroit à l'alliance qu'il projettoit de faire avec Henri VI. Roi d'Angleterre. Henri avoit lui-même cessé d'y penser, dès qu'il avoit vu les mauvais succès du Comte d'Armagnac. Il envoya le Comte de Suffolck demander de sa part Margueri-te d'Anjou, fille de René Roi de Naples & de Sicile. La proposition que faisoit le Roi d'Angleterre d'épouser une Princesse du Sang de France, fut reçue avec d'autant plus de joie, qu'elle donna lieu à une trève entre les deux Couronnes.

Charles VII. résolut d'en profiter pour soulager les Peuples de l'entretien de ses troupes, en les employant hors du Ro-yaume. Il en destina une partie à son beau frère René d'Anjou, Roi de Naples & de Sicile, Comte de Provence & Duc de Lorraine, qui étoit en guerre avec les habitans de Metz; & l'autre à l'Empereur Frédéric & à Sigismond Duc d'Autriche,

contre les Suisses.

René d'Anjou, second fils de Louis II. Roi de Naples, & d'Yolande d'Arragon, nâquit à Angers en 1408. Il épouls en 1420. Ilabelle, fille & héritière B 2

de Charles I. Duc de Lorraine. Après la 1441 mort de son Beau-père, en 1430 il voulut se mettre en possession de ses Etats. Antoine de Vaudemont, neveu de Charles, prétendit que la Lorraine, étant un Fief masculin, lui appartenoit. Le Concile de Bâle & l'Empereur Sigismond aiant été choisis pour arbitres, décidérent en faveur de René; mais le Comte de Vaudemont refusa d'acquiescer à ce jugement, soutint ses prétentions par les armes avec le secours de Philippe le Bon Duc de Bourgogne, & gagna la bataille de Bullegneville en 1431. René y fut défait, pris & conduit à Dijon, où il demeura près de cinq ans prisonnier. Malgré la défaite de René, Isabelle sa femme ne laissa pas de se maintenir en possession de la plus grande partie de la Lorraine. Louis III. que Jeanne II. Reine de Naples avoit adopté & fait couronner, étant mort en 1434. Jeanne institua son héritier René, frère de Louis, & mourut peu de tems après en 1435. René devenu par ce testament Roi de Naples & Comte de Provence, indépendamment des autres droits de la Maison d'Anjou sur ces mêmes Etats, sortit de prison movennant une rançon considérable, & passa en Italie: mais Alfonse V. Roi d'Arragon lui disputa le Royaume de Naples. René ne fut pas plus heureux contre Alfonie, qu'il ne l'avoit été contre le Comte de Vaudemont, & fut obligé d'abandonner Naples. Il sou-

tint

1444•

tint ses disgraces avec fermeté, & trouva sa consolation dans les Lettres & dans les Arts. On vit un Prince malheureux devenir un particulier estimable. Aiant eu dans la suite quelques différends avec les habitans de Metz au sujet des Salines de Lorraine, il engagea Charles VII. à prendre son parti. Ces deux Princes s'avancérent devant Metz, & la pressérent si vivement, que les habitans furent contraints d'en venir à un accord, par lequel ils remirent à René cent mille florins qu'il leur devoit, & en payérent au Roi quatre-vingt mille pour les frais de la guerre. Epinal & Rualménil se donnérent à la France. Toul & Verdun convinrent de lui payer un tribut pour reconnoître le droit de protection.

Dans le tems que le Roi étoit devant Metz, le Dauphin marchoit contre les Suisses, qui non contens d'avoir secoué le joug de la Maisson d'Autriche, vou-loient envahir les Terres de cette Maisson. & détruire totalement la Noblesse.

Les Suisses, appellés autrefois Helvétiens, étoient originairement partagés en quatre Cantons, connus sous les noms de Tigurini, Tugeni, Ambrones & Urbigeni. Ils tirent le nom qu'ils portent aujourd'hui du Bourg de Schwitz, un des treize Cantons. Leur Pays est enferméentre le Rhin, le Lac de Constance, la Franche-Comté, le Lac Leman ou de Genève, a le Valais.

Ces Peuples furent affujettis par les Ro-

Romains du tems de Jules-Céfar, & unis 1444. à la Germanie fous l'empire d'Honorius. Ce Pays, après avoir effuyé plufieurs

révolutions, fut divisé en différentes Seigneuries, dont la Maison de Hasbourg

ou d'Autriche s'empara.

Si les Suisses cussent été traités avec modération par leurs Souverains, ils n'auroient peut-être jamais songé à secouer le joug; mais les Princes de la Maison d'Autriche, au-lieu de ménager leurs nouveaux Sujets, les traitérent en esclaves. La liberté qui se perd par l'anarchie, renait ordinairement du sein de la servitude, & les excès de la tyrannie sont les présages de sa destruction.

Les Gouverneurs qu'on envoyoit en Suisse, y commettoient toutes sortes de vexations. La patience des Peuples suitépuisée. Trois Paysans des Cantons d'Uri, de Schwitz & d'Underwald conqurent le projet de rendre la liberté à leur Patrie. Ils commencérent par émouvoir les esprits, & une avanture qui arriva, dit on, dans le même tems, acheva de déterminer la résolution.

Gisler, Gouverneur de ce Pays pour l'Empereur Albert, aiant voulu, par un caprice ridicule, éprouver jusqu'où l'on pouvoit porter l'abus du pouvoir, fit mettre un bonnet au haut d'une pique dans la Place publique d'Altorf, & ordonna que ceux qui passeroient devant fissent une profonde révérence. Un nom-

mé

mé Guillaume Tell aiant refusé de se-· foumettre à cette bassesse, Gisler le sit 1444. arrêter, & lui donna le choix de mourir, ou d'abattre d'un coup de flèche une nomme de dessus la tête de son fils à une affez grande distance. Tell comptant fur son adresse, choisit ce dernier parti, & enleva la pomme sans blesser fon fils. Gisler remarquant que Tell avoit encore une flèche, lui en demanda la raison. Si j'avois eu le malbeur, répondit Tell. de blesser mon fils de la prémière, je t'aurois percé de la seconde. Gister, plus irrité que touché de la vertu de ce généreux Père, & n'osant sans rougir le faire mourir publiquement, le fit lier & embarquer avec lui sur le Lac d'Uri, sans doute pour le faire perir secrettement. Lorsque la barque fut au milieu du Lac. il s'éleva un si furieux orage, que les gens de Gister lui dirent qu'il étoit perdu sans ressource, s'il ne faisoit pas délier le prisonnier, qui étoit excellent matelot, & pouvoit seul les sauver.

Les pres cruels sont les plus timides. Gisser sit délier Tell, & lui consia le gouvernail. Celui-ci tourna la proue vers une roche, sur laquelle il s'élança en se saissifiant de son arc, & repoussa d'un coap de pié la barque affez avant dans le Lac, pour avoir le rems de gagner les montagnes. Il s'y cacha dans un désilé par on Gisser devoit passer, & lorsqu'il sur à portée il le perça d'un coup de sieché. Il courut tout de suite à senwire.

t de fuite B4 & donna l'allarme. Chacun courut aux armes. Les trois Cantons de Schwitz, d'Uri & d'Underwald donnérent le signal de la Liberté, & jettérent les fondemens de la République des Suisses. L'Empereur Albert marcha contre eux, mais il fut tué par son neveu dans une embuscade.

Les Princes de la Maison d'Autriche entreprirent vainement de remettre les Suisses sous leur obéissance. Les Empereurs qui n'étoient pas de cette Maison, protégérent ces Peuples. Les Ducs d'Autriche croyant n'avoir que des rebelles à punir, trouvérent des ennemis à combattre, des hommes vaillans, lassés & instruits par le malheur, pauvres, & qui n'aiant rien à perdre, n'en étoient que plus redoutables.

L'exemple des trois Cantons fut bientôt suivi par d'autres. Cependant cette République a été deux siècles à se former telle que nous la voyons aujourd'hui \*. Dans le tems de Charles VII. les Suisses combattoient encore pour la Liberté, & par-là s'en rendoient dignes.

L'Armée du Dauphin qui marchoit contre eux, étoit composée de quatorze mille François & de huit mille Anglois, qui profitérent de la trève pour combattre sous les mêmes enseignes. Les

<sup>\*</sup> Cette République n'étoit encore composée que de huit Cantons, Schwitz, Berne, Lucerne, Soleure, Zug, Undervald dessus & dessous les bois, Apenzel & Glaris.

Anglois avoient pour Chef Mathieu God, du Pays de Galles, appellé com- 1444.

munément Matago.

Le Marquis de Rothelin Hocheberg. Gouverneur de la Partie de la Suisse qui obéissoit encore à la Maison d'Autriche. envova des Ambassadeurs au-devant du Dauphin, pour presser sa marche. & lui représenter que toute la Noblesse étoit enfermée dans Zuric, & que cette ville étoit réduite à la dernière extrémité. Le Dauphin leur demanda à diverses reprises si l'on avoit cu soin de pourvoir à la subsistance des troupes, sans quoi elles se débanderoient, & feroient de très grands ravages. On lui promit tout ce qu'il demandoit, & sur cette parole il marcha en avant. Il aprit en arrivant auprès de Basse, que les Suisses venoient à sa rencontre; il détacha Jean de Beuil, Comte de Sancerre, avec un Corps de cavalerie pour aller les reconnoître & les combattre, s'il le jugeoit à propos. De Beuil les trouva dans la Plaine de Bottelen, marchans en bon ordre. Il les attaqua avec beaucoup de vigueur, mais il fut reçu de-même; & quoiqu'il eût l'avantage du nombre & du lieu, il ne put iamais les rompre.

Les Suisses se retirérent toujours en combattant jusqu'à un cimetière, où ils se retranchérent derrière des haies & de vieux murs, & commencérent à faire un seu terrible. La Cavalerie Françoise mit pié à terre, & pendant qu'elle travailloit

B' 5

— à se faire un passage, elle étoit exposée 1444. au feu continuel d'un ennemi qui tiroit à coup sûr. La victoire fut longtems incertaine, l'ardeur étoit égale de part & d'autre; mais aussitôt que le mur fut renversé, les François firent main-basse fur les Suisses, qui ne songérent plus qu'à vendre chèrement leur vie. On ne faifoit point de quartier, & l'on n'en demandoit point; tous périrent sur la place, en donnant jusqu'au dernier soupir des marques de valeur. On rapporte qu'il s'en fauva quelques-uns, mais qu'en arrivant chez eux ils furent mis à mort par leurs compatriotes, qui les jugérent indignes de vivre, puisqu'ils n'avoient pas eu le courage de mourir les armes à la main. Ces Peuples que l'on regardoit comme rebelles, parce qu'ils n'étoient pas encore les plus forts, avoient pour principe de leur union, que des hommes qui aspirent à la Liberté, n'ont à choisir que la victoire ou la mort. Avec de tels sentimens, il étoit aisé de juger qu'un jour cette généreuse Nation seroit libre. Les Auteurs varient fur le nombre des morts, ils les font monter depuis quinze cens jusqu'à quatre mille. Les Lettres du Roi & du Dauphin aux Princes de l'Empire, marquent que trois mille Suisses ont été défaits. Æneas Sylvius Piccolomini, qui fut depuis Pape fous le nom de Pie II. rapporte cette action un peu différemment; mais il étoit alors à Nuremberg auprès de l'Empereur,

reur, & n'a apparenment écrit que sur des rélations vagues, puilqu'il n'est pas 1444.

toniours d'accord avec lui-même.

Les Suisses, consternés de cette perte. levérent le siège de Zuric & de Voesperg, demandérent la paix au Dauphin, & lui offrirent pour Médiateurs le Concile de Base & le Duc de Savoye. Le Dauphin accepta la médiation, & nomma Gabriel de Bernes fon Maître-d'hôtel pour traiter avec les Suisses, qui de leur côté nommétent des Députés de chaque Canton.

Comme le Dauphin ni cette République n'avoient point d'intérêts directs à discuter, le Traité fut bientôt conclu. 21. 02. Le principal article fut la neutralité de la France entre les Suisses & la Maison d'Autriclie. Ce qui détermina le Dauphin à faire la paix, fut la mauvaise foi de Frédéric, qui devint ingrat aussitôt cu'il cella de craindre. Bien loin qu'on fournit à la subsistance de l'Armée, on lui refusa vivres, fourages & logemens, Les troupes presses par la nécessité, se tiebanderent & pillerent par-tout. François devittent par-là odieux à ceuxmêmes dont ils venoient d'être les libérateurs. Ils désoloient en troupe le Paye; mais litot qu'ils s'écartoient, ils étoient mallacrés par les Paylans, qui en tues rent un nombre prodigieux.

Cependant le Roi & le Dauphin se rendirent à Nanci après leur expédition; pour être présens au mariage de Mar-

gue-

guerite d'Anjou, que Suffolck vint épouser au nom de Henri VI. Roi d'Angleterre. Ce Prince se détermina comme auroit pu faire un particulier, c'està-dire qu'il préséra Marguerite à tous lesautres partis qu'on lui proposoit, à cause de sa beauté, de son esprit & de son caractère. Après les sêtes qui accompagnérent ce mariage, on reprit les affai-

res. Charles VII. demandoit à l'Empereur Frédéric qu'il remplit ses engagemens, & le dédommageat des frais de la guerre contre les Suisses. Frédéric usoit de tant de remises & d'artifices pour éluder les demandes du Roi, que ce Prince fut obligé de s'adresser à la Diette qui se tenoit à Bopart. Fenestrange & Bayers s'y rendirent en qualité d'Ambassadeurs, y exposérent les sujets de mécontentement du Roi contre l'Empereur, & se plaignirent aussi de la perfidie du Marquis de Bade, qui aiant demandé au Dauphin de lui confier son artillerie, l'avoit laissé enlever par des partis de Schelestat unis à des Sujets même du Marquis \*. Le Roi ne put iamais obte-

L'Empereur aiant écrit à ce sujet d'une masière asser haute, Charles VII, lui répondit qu'il étoit fort, suspris de ne trouver dans ses Lettres aucune trace de l'honnêteté avec laquelle les Empereurs avoient coutume d'écrire aux Rois de France. Listeras vestras solité ac debité pradecessorme vessproman fille honestate agrenses, non sine admiratione recapiones.

nir de satisfaction. Frédéric allégua de mauvaises raisons de son manque de pa- 1445. role, & le Marquis de Bade prétendit que ni lui, ni ses Sujets n'avoient pas eu la moindre connoissance du tort qu'on

avoit fait aux François.

Pendant que ces affaires se traitoient à la Diette de Bopart, il se tenoit à Reims une assemblée sur des matières qui intéressoient à la fois le Roi, le Duc de Bourgogne, & la Maison d'Anjou. Pour connoître quels étoient les intérêts respectifs de la France & de la Maison de Bourgogne, il est nécessaire d'en rap-

peller l'origine.

Après le démembrement de l'ancien Royaume de Bourgogne, le Duché de ce nom aiant été réuni à la Couronne, fut donné en appanage à Robert de France, troisième fils du Roi Robert & de Constance de Provence. La prémière branche des Ducs de Bourgogne de la Maison de France s'étant éteinte par la mort de Philippe I. dit de Rouvre, la Bourgogne fut encore réunie à la Couronne en 1361. sous le Roi Jean, qui en investit en 1362. Philippe son quatrième fils, surnomme le Hardi, en consideration de ce qu'il avoit toujours combattu à ses côtes à la bataille de Poitiers, qu'il y avoit été blessé & fait prisonnier avec lui. Ce Prince épousa en 1369. Marguerite. Comtesse de Flandre & d'Artois, veuve de Philippe I. son prédécesseur-

La puissance des prémiers Ducs, ni même B 7

même des anciens Rois de Bourgogne. n'avoit jamais été au point oh elle fut portée par Philippe le Hardi & par fes descendans. Les conquêtes & les aflians ces de ces Princes rendirent leur Maison une des plus puissantes de l'Europe. Il v avoit peu de Souverains qui les égalassent en pouvoir, & tous leur étoient inférieurs en magnificence. On voit par les états de la seconde Maison de Bourgogne, qu'elle étoit digne des plus grands Rois. Le nombre des Officiers en étoit prodigieux, & toutes leurs fonctions étoient marquées & distinguées par une étiquette régulière, dont les Dues fu-rent apparenment les inventeurs, du moins on ignore de qui ils l'avoient empruntée. Elle fut portée dans la Maison d'Autriche par Matie, fille & héritière du dernier Duc de Bourgogne, & passa ensuite à la Cour d'Espagne; mais les Princes qui l'adoptérent n'aiant pas la magnificence de la Maison de Bourgos gne, ne conservérent que la sévérité de l'étiquette.

Les Vassaux trop puissans ont toujours été les plus dangereux ennemis de la Monarchie: il faut qu'ils aient intérêt de la défendre, & qu'ils ne solent pas en état de la diviser. Les Ducs de Bourgo, gne, non contens de posséder des Etass considérables, vouloient avoir part au gouvernement du Royaume. Philippe le Hardi prétendit à la régence pendant la minorité du Roi Charles VI. son névèu.

Il voulut enfuite se saisir du gouvernement, lorsque Charles sut tombé en démence; mais Louis Duc d'Orléans, frère du Roi, s'opposa aux prétentions de Philippe. Delà naquit la haine qui subsista si longtems entre les Maisons d'Orléans & de Bourgogne, & dont les Peuples furent les malheureuses victimes.

Jean sans Peur, fils de Philippe le Hardi, aiant succédé en 1404. aux Etats & à l'ambition de son Père, devint l'ennemi déclaré du Duc d'Orléans, & finit par le faire assassiner: il osa même avouer publiquement ce crime, & trouva un Prêtre mercenaire qui ne rougit point

d'en faire l'apologie.

La plupart des Princes se rangérent du parti de la Maison d'Orléans. Ceux de cette ligue se nommoient les Armagnacs, du nom du Comte d'Armagnac un de leurs chefs, & depuis Connétable. Rien n'égale les horreurs par lesquelles se signalérent les Armagnacs & les Bourguignons. Le détail n'en parostroit pas vraisemblable aujourd'hui, tant il est opposé au génie François, & révolte l'humanité. Ce n'étoient que meurtres, vols & incendies. Le boureau même étoit chef d'une troupe de brigands; & comme le crime rend pour ainsi dire égaux ceux qu'il associe, il eut l'insolence de toucher dans la main du Duc de Bourgogne.

Le Dauphin Charles se mit à la tête des Armagnacs, uniquement parce qu'ils étoient étoient ennemis des Bourguignons. Les gens de bien qui gémissoient des malheurs de l'Etat, cherchérent à réunir les deux partis. Le Dauphin & le Duc Jean sans Peur consentirent en 1410, à une entrevue sur le pont de Montereau, & & s'y rendirent suivis chacun de dix Chevaliers: mais le Duc de Bourgogne aiant passé la barrière & mis un genou en terre pour saluer le Dauphin, Tannegui du Chatel lui fendit la tête d'un coup de hache, pour venger la mott du

Duc d'Orléans.

Cette action qui paroissoit devoir détruire le parti Bourguignon, ne servit qu'à lui donner une nouvelle force avec plus de fureur, & une apparence de justice. Philippe le Bon, fils de Jean sans Peur & de Marguerite de Bavière, fille d'Albert Comte de Hainaut, Hollande & Zélande, couvrant son ambition du masque d'une piété filiale, signala sa haine contre la France, sous prétexte de venger la mort de son Père. Tout se rangea du parti Bourguignon. On oublia les principes & les motifs de la guerre, on n'envisagea qu'un assassinat odieux. La modération apparente de Philippe fit illusion aux Peuples, & ne le rendit que plus dangereux. Il se ligua avec les Anglois, & fut le principal auteur de leurs succes. & de nos malheurs. La situation de la France fut si désespérée, que la gloire de la Nation ne fut plus comptée pour rien : on ne songea qu'aux momovens d'éviter une ruïne totale : le Duc -Philippe, en se prétant à un accord, a- 1445. cheva de prouver l'humiliation de Charles VII. par le Traité honteux que ce Prince fut obligé de signer. Ce fut celui d'Arras, conclu en 1437. à la solli-

citation du Concile & du Fape. Le Duc de Bourgogne s'exprime ainst dans ses Lettres patentes qui précèdent les articles: Les Ambassadeurs du Roi nous aiant présenté un Ecrit qui contenoit: Ce sont les offres que nous Charles de Bourbon & Ambassadeur du Roi, faisons pour & au nom dudit Roi, à Monseigneur le Duc de Bour-, gogne. 1. Que le Roi dira, ou par ses gens notables suffisamment fondés. fera dire à mondit Seigneur le Duc , de Bourgogne, que la mort de feu , Monseigneur le Duc Jean son Père, fut iniquement & mauvaisement faite par ceux qui perpétrérent ledit cas. & par mauvais conseil, & lui en a tou-, jours déplu, & à présent déplast de tout son cœur; & que s'il eût su ledit cas, & eût eu tel âge & entendement , qu'il a de présent, il y eût obvié à son pouvoir; mais il étoit bien jeune, & avoit pour lors petite connoissance. s, & ne fut point si avisé que d'y pour-, voir; & priera à mondit Seigneur de Bourgogne que toute haine & rancune qu'il peut avoir à l'encontre de lui , à cause de ce, il ôte de son cœur, qu'entre eux ait bonne paix & amour.

& se fera de ce expresse mention ès .. Lettres qui seront faites de l'accord & , traité d'eux.

Ensuite sont les articles du Traité. , Prémièrement, le Roi demandera par-

don audit Duc, en affirmant par lui

etre innocent du meurtre commis en la personne du Duc de Bourgogne son

., Père; & que s'il eût su tel cas être

avenu, il l'eût empêché envers & con-, tre tous.

. Item. Le Roi fera chercher par tout non Royaume les complices de ce meurere, & les fera prendre & punir , corporellement, comme au cas ap-

partient.

.. Item. Le Roi fera fondation à Mons, tereau, où le délit a été fait, d'une Chapelle, en laquelle sera célébrée tous les jours à perpétuité une basse Messe de Requiem pour le repos de l'ame dudit Duc.

.. Item. Le Roi édifiera auprès de ladite ville un Prieuré de douze Religieux Chartreux, pour prier Dieu pour

" l'ame dudit Duc. ... Item. Le Roi sera tenu d'édifier sur o le pont de ladite ville de Monteréau a une Croix fortueusement faite, pour , memoire du déplaifir qu'il a dudix n meurtre."

Par les autres articles, le Roi étoit obligé de céder au Duc de Bourgogne soutes les villes far la rivière de Sommes. comme Amiens, Abbeville, Saint Quentin.

3445.

Le Duc de Bourgogne conclut en ces termes. " Nous par la révérence de ., Dieu, mus par la pitié que nous avons pour le pauvre Peuple de ce Royau-,, me, & par les prières, regrets & sou-" missions à nous faites par lesdits Car-, dinaux & Ambassadeurs de notre Saint .. Père le Pape & du faint Concile de Bâle, qui nous ont remontré qu'ainfl ,, le devions faire felon Dieu, avons fait , bonne & loyale paix & réunion avec , mondit Seigneur le Roi, movennant ,, les offres dessus écrites, qui de la part de mondit Seigneur & ses successeurs. , nous doivent être faites & accom-, plies."

Quelque dures que fussent les conditions du Traité, le Roi s'y soumit pour procurer la paix à ses Sujets: sacrisse d'autant plus grand, que le Traité n'étoit injurieux qu'à lui seul; que dans une Monarchie, la gloire & la honte des évènemens regardent particulièrement le Prince, & que les Sujets sont presque bornés au bonheur ou au malheur qui en

refultent.

Maigre toutes les précautions qu'on avoit prifes pour affirmer la paix, elle étoit fouvent sur le posint d'être violée, foit par la jalousie qui étoit entre les Princes, soit par des hostilités. Le Marchal de Culant, St. Simon, & les autres Officiers à qui le Dauphin avoit laif-

1445.

fé le commandement de ses troupes, traversérent la Bourgogne & la Franche-Comté, & y firent beaucoup de dégat. C'étoit un des griefs sur lesquels l'assemblée qui se tenoit à Reims entre les Plénipotentiaires du Roi & ceux du Duc de Bourgogne, devoit prononcer. Il s'agissoit encore de ce qui restoit dû de la rançon du Roi René, & de terminer les anciennes querelles qui étoient entre la Maison d'Anjou & celle de Bourgogne.

Quoique les plaintes du Duc fûssent raisonnables, on ne paroissoit pas fort disposé à lui rendre justice. René conservoit un vif ressentiment de la prison où il avoit été retenu par le Duc de Bourgogne. Le Dauphin desiroit ardemment de se venger de la défaite de ses troupes, qui avoient été battues par le Maréchal de Bourgogne. Ces deux Princes animoient le Roi, qui ne cherchoit que l'occasion d'humilier un Vassal trop puisfant. La guerre alloit infailliblement se rallumer; mais la Duchesse de Bourgogne, qui avoit eu beaucoup de part à la paix d'Arras, se fit un point d'honneur de la maintenir. Elle se rendit à Châlonsfur-Marne avec une suite brillante. Le Roi & le Dauphin s'y trouvérent. Jameis la Cour n'avoit été si magnifique & st galante. L'habileté de la Duchesse, & peut-être les plaisirs qui influent souvent dans les plus grandes affaires, raprochérent les esprits. On convint que René cèderoit pour le reste de sa rançon au

Duc de Bourgogne le Val de Cassel, & que le Duc donneroit en échange à René, Neuchâtel, Gondrecourt & Clermont en Argonne. On termina tous les autres différends qui étoient entre la France & la Bourgogne, & la paix fut consirmée. Les sêtes qui la préparérent & qui la suivirent, furent terminées par le plus triste évènement. Ce fut la mort de la Dauphine Marguerite d'Ecosse.

Cette Princesse réunissoit en sa personne la délicatesse & la justesse de l'esprit, la noblesse des sentimens, la douceur du caractère; & ces rares qualités, qui la faisoient admirer, étoient encore relevées par les graces de la figure qui les rendent plus aimables. C'étoit lui faire sa cour, que de pratiquer la vertu: on étoit sûr de s'attirer ses bontés en les méritant, souvent il suffisoit d'en avoir befoin. Aiant apris qu'un Chevalier, qui s'étoit distingué dans un Tournois, manquoit des secours de la Fortune, souvent nécessaires au mérite, elle lui envoya trois cens écus, somme considérable pour ces tems-là, & pour une Princesse qui manquoit souvent du nécessaire. Elle aimoit passionnément les Lettres. On sait qu'aiant trouvé un jour Alain Chartier endormi, elle lui donna un baiser; & que sur l'étonnement qu'elle remarqua en ceux qui la suivoient, elle dit qu'elle ne baisoit pas la personne, mais la bouche d'où étoient sortis tant de beaux disPrincesse, ne la sauvérent pas de la ca-

1445. lomnie.

La Cour étant à Nanci, Jametz du Tillay, Bailli de Vermandois, alla un foir chez la Dauphine. Elle avoit avec elle le Sire de Mainville. & une autre personne qui étoit un peu éloignée. La chambre n'étoit éclairée que par un grand feu. Du Tillay dit qu'il étoit honteux qu'on laissat ainsi Madame la Dauphine. Ce discours fut relevé & malignement interprété, quoique du Tillay s'excusat dans la suite, en disant qu'il n'avoit voulu blâmer que la négligence des Officiers de la Princesse, qui n'éclairoient pas fon appartement. Cependant, comme il avoit fort peu d'esprit, qu'il étoit grand parleur & indiscret, genre d'hommes à craindre même pour leurs amis, il tint plusieurs propos offensans pour les Femmes qui étoient auprès de la Dauphine, & particulièrement sur les Demoiselles de Salignac, Pregente & Fillotte. Il avoit commencé par l'indiscrétion, il continua par la perfidie. On prétend qu'il fit écrire au Roi des Lettres anonymes pleines de calomnies. Le Roi fit voir par son silence qu'il les méprisoit. & voulut en dérober le connoissance à la Dauphine. Elle fut longtems la matière des discours, sans le savoir; mais enfin ils parvinrent jusqu'à elle, elle en ressentit la douleur la plus amère : capendant, au-lieu de chercher à le venger, elle gémissait en secret,

Religion. Un jour qu'il faisoit fort chaud, étant partie à pié du château de Sarry, près de Châlons, pour aller à Notre-Dame de l'Epine, elle fut attaquée d'une pleurésie, & le chagrin qui la dévoroit se joignant à la maladie, elle mourut en peu de jours. Elle protesta toujours de son innocence contre les calomnies de cet bonnéte-bomme. C'est ainsi qu'elle appelloit du Tillay.

Le Confesseur de cette malheureuse Princesse eut beaucoup de peine à obtenir qu'elle pardonnât à son calomniateur, & ses dernières paroles furent: Fy de la vie, qu'on ne m'en parle plus. Elle sut enterrée dans l'Eglise Cathédrale de Châlons, & trente-quatre ans après Louis XI. la fit transférer à Tours, où elle sut inhumée dans une Chapelle qu'elle avoit

fondée.

Cette Princesse sur généralement regrettée. Les clameurs étoient si grandes contre du Tillay, que le Roi sur obligé de commettre par Lettres Patentes \* Tudert, Mastre des Requêtes, & Thiboust Conseiller au Parlement, asin d'informer contre lui. La Reine même sousfrit qu'on l'interrogeat. La différence de son interrogatoire d'avec celui des autres témoins, consiste en ce qu'elle ne prête point de serment, & qu'elle sus interrogée pat le Chancelier Juvérial des Lasses

Du 27. Mai 1446.

-Ursins, affisté de Guillaume Cousiner. 1445. Maître des Requêtes. Nous avons encore sa déposition, & les autres informations qui chargent du Tillay, finon de calomnie, du moins de beaucoup d'indiscrétion. Regnault du Dresnay, Louis de Laval, & plusieurs autres trouvant ces procédures injurieuses à la mémoire de la Dauphine, vouloient la venger par un duel. Charles VII. ne voulut pas le permettre, & éloigna de la Cour tous ceux dont il connoissoit la trop grande vivacité sur cette affaire, qui fut étouffée.

A peine avoit-on rendu les derniers devoirs à la Dauphine, que ses sœurs arrivérent en France. Ces Princesses apprirent en même tems la mort de leur Mère, qu'elles venoient de quiter en Ecosse: elles passérent, suivant l'usage de ces tems-là, les trois prémiers mois de leur deuil sans sortir de leur chambre. Le Roi n'oublia rien pour les consoler: il eut dessein d'en faire épouser une au Dauphin, & fit solliciter les dispenses. Le Cardinal Torquemada, ou de Turrecremata, dit qu'elles furent refusées; le 26. Mai. Bref que le Pape Eugène IV. écrivit au Dauphin, n'explique point de quoi il

s'agiffoit. Léonor, l'ainée des Princesses d'Ecosse, épousa quelque tems après Sigismond, Duc d'Autriche: l'autre repussa en Ecosse, & fut mariée à un Seigneur A 11 11 11 15

du Pays.

Louis

Louis toujours occupé d'affaires, songea à terminer celles qui subsistoient de- 1446. puis longtems entre les Dauphins & les Princes de Savoye. Lorsque le Dauphiné fut uni à la France en 1349. \* Amédée VI. Comte de Savoye, surnommé

\* L'opinion vulgaire est que Humbert II Daus bhin de Viennois, jouant avec son fils unique entore enfant, à une fenetre de son palais de Grenoble, qui donnoit fur l'Ilère', eut le malheur de le laiffer tomber dans ce fleuve. Se voyant alors fans enfans, il refolut d'adoptet un fuccesseur, & choifit par Ace paffé à Vincennes en 1343. Philippe Duc d'Orléans, fils puiné du Roi Philippe de Valois. L'année suivante il changea le principal article du Traité, c'est-à-dire, qu'au lieu de Philippe, Duc d'Orléans, qui par le Traité de 1343. étoit appellé à la succession du Dauphiné, & à son défaut Jean, Duc de Normandie, son frère ainé, on mit dans celui de 1344, le Duc Jean à la place & aux droits de Philippe, qui en fut totalement exclus. On lui donna en récompense de la renonciation qu'il fit à la succession du Dauphie né, le Comté de Beaumont-le-Roger, les Terres que Robert d'Artois tenoit en Normandie, & le Vicomté de Breteuil. L'exécution de ce Traité reftoir incertaine, par cette clause que le Dauphin y avoit mile, Suppose que le Comte Dauphin mourat sans boirs mâles ou semelles nes en légisime mariage. Or le Dauphin avoit alors environ trente ans. & Marie des Baux sa femme étoit jeune. Cette Princeffe étant morte en 1347. son mari, qui avoit toujours confervé les Etats, penfa à le remarier. & rechercha Jeanne de Bourbon , fille du Due Pierre de ce nom. Ce mariage n'aiant pas été conclu par les obstacles qui survinrent, Humbert voulut que son successeur non seulement portat la qualité de Dauphin, mais encore qu'il épousar Jeanne de Bourbon. Le Duc de Normandie alors marié à Bonne de Luxembourg, ne pouvoit donc être Dauphin : c'est poutquoi il offrit de ceder ses droits à Charles son fils aine, depuis appelle Charles V. dit le Sago Towe L

La

le Comte-vert, dont les prédécesseurs 1446, avoient souvent inquiété les Dauphins sur

> Le Dauphin laisseit diriger sa conscience par Jean Birel, Général des Chartreux, & ses affaires remporelles par Henri de Villars, Archevêque de Lyon, qui étoit Chef de son Conseir, & dam les

intérêts du Roi.

Le Général des Chartreux l'entretint dans la difpolition où il étoit de renoncer au Monde, & l'Aschevêque de Lyon le détermins à choisir pour son luccesseur Charles, petit-siis de Rhisippe de Vaslois, & fils ainé de Jean Duc de Normandie.

Le contrat de la donation que le Dauphin Humbert II. lui fit du Dauphine, fut paffé à Romans Je 20 Mars 1349. On n'y changea nien d'effentiel de ce qui étoit dans le prémier contrat de l'an

1343. que la personne du donataire.

L'investiture des Etats du Dauphine sut donnée su nouveau Dauphin dans la ville de Lyon le 16, Juillet 1349, en présence de Jean son Père, Duc de Normandie. Humbert lui ceignit l'Epée Delphindle, & lui mit dans les mains le septre & la hannière de Saint George: après quoi il se devetit lui-même des marques de son ancienne dignis

te, pour prendre l'habit de lacobin.

Le Pape Clément VI. avoit partairement secondé les intérêts de Philippe de Valois, qui malgré
les Traités faits avec Humbert, avoit lajet d'appréhender l'inconstance naturelle de ce Prince.
C'est pourquoi, asin de le mettre pour toujours
hors d'état de changer ce qu'il avoit fait, le Roi
Jean qui venoit de succèder à Philippe de Valois,
lengagea le Pape à lui conférer des Dignies Retifétastiques. Clément, sous prétexte d'honoret
davantage le Dauphin Humbert, en faisant pour
lui une chose extraordinaire, lui donna aux trois
messes de la nuit de Noël le Soudiaconat, le Diagconat & la Prêtrise l'an 1350. & dans le même
tams il le sit Patriarche d'Alexandrie, & lui accorda l'administration de l'Archevêche de Reime,
C'est ce que nous aprend un Auteur contemperaine.
Distus verd Papa insum (Imbertum) demèm instante
En procurante Johanne, Rege Francia... seit Papriarchem Alexandrinam, & Ecclessan Remensement par

sur les limites de leurs Terres, craignit d'avoir de pareilles contestations avec

perpetud commendavit, & caufd ip/um magis bonoran-di, ne forte à pramifis in posteram posses resilire, in proprià notte Natalis Domini ipsum ad omnes sacros ordines ano consexta ordinavio.

· Charles V. est donc le prémier de nos Rois qui ait porté le titre de Dauphin, & ce titre a toujours été depuis celui de leurs fils sinés, quoique cels he for point expecsément flipulé par les différent Trailés de la cosson de Dauphine, or que même ce titre dut êrre d'abord pour le speond fils de Philippe de Valois. Marcel, suivant des titres du Trefor des Chaftres, dir qu'il fut arrête du propre mouvement du Roi, que le Dauphine seroit reunt à la Couronne: mais quelques-uns de nos Auteurs tels que Dupuy dans fon Traite des dreits du Rei. n'ont pas trouvé exacte cette expression réuni à sa Couronne: car ils prétendent que le Dauphiné forme en quelque manière un Brat particulier, & ille le fondent lut ce que le Roi dans toutes les Lettres qui regardent cette Province, prend le titres de Dosphin de Viennoir, & fur ce que dans le concrat de cession nassé avec Philippe de Valois en 1343. Hambert avoit mis ceste condition, que les Etats qu'il donnoit ne pourroient être reunis au Royaume, for sant comme P Empire y feroit reavi Mais dans le fond ce n'est ici qu'une diffute de mots: nos Rois sont Souverains du Dauphiné, non seulement en qualité de Dauphins, mais encore comme Rois de France, puisque par la confirma-tion de dernier Acte de transport des Etats de Rumber, ce Prince transporta à Charles , à fet hoirs , fucciffent , & ceauls qui auront enuse de la perpasaellement & biritablemens en faisene & en propriese pleine le Dauphine. Ainsi nos Rois eux mevansport que leurs fils aines, puisqu'ils font également frecesseurs & aiant cause du Dauphin Charles & de les successeurs. Ce fut par cet Acte de transport que le Dauphine, qui avec d'autres Pro-vinces avoit été démembre du Royaume par la révolte de l'assurpation de Bason après la mort de, louis le Bêgue, revist enfin à ses auciens Mahtres. la France, & dès l'année 1354, il pro-1446, possa au Roi Jean de règler les limites du Dauphiné & de la Savoye. L'échange qui se sit alors, sut très avantageux pour

> Le nom de Dauphin ne fut pas tellement le titre des fils ainen des Rois, qu'on ne lui préférât quelquéfois celui des autres Provinces de France, s'il arrivoit que ces Princes en fassen revêtus. Charles V. qui avoit zoujours porté le nom de Dauphin depuis 1349, aient été créé Duc de Normandie en 1355, s'intituda toujours de ce dernies nom jusqu'à la mort de son Père le Roi Jean en 1364. Et ne mertoit le titre de Dauphin qu'après celui de Duc de Normandie. Froissat l'appelle toujours Duc de Normandie; & le P. Martène, hous a d'uné une Lettre du Pape Innocent VI. adressée ad Carelum, Ducem Normannia.

> Charles VI. étant né, son Père Charles V. disent ses grandes Chroniques de France, sui donna le Dauphine, pour ésse appellé Monseigneur le Dauphin.

Le Dauphin Louis, fils de Charles VI. ajant été fait Duc de Guyenne, il fur toujours appellé de ce deinier nom. Juyenal des Urlins l'appelle Monfeigneur ac Guyenne, &t sa femme Madame de Guyenne. Mais depuis Charles VII. qui du vivant de son Père, & après la moit de ses frères ainés, avoit toujours porté lé titre de Dauphin, tous les fils ainés de aos Rois n'ont pas eu d'autre mom; & lorsqu'on leur donna celui, de quelques autres Provinces, ce nom alors ne sur mis qu'après celui de Dauphin. Ainsi Henri II. aférent encore que Dauphin, s'intituloit, Henri il siné de Roi, Dauphin de Viennais, or Duc de Bretague. Quant au nom de Dauphin, les auteurs donnent dissérentes conjecques sur les premier qui prit vers rison de l'impom de Dauphin, qui devint depuis un nom de Dignité, & celui de la Province.

Robert VI. Comte d'Auvergne, alant époulé Réafrix fille de Hugnes VIII, les Comtes d'Auvergne prirent vers l'an 1220, le titre de Dauphin, à l'imitation de ceux de Viennon, le Comte de Savoye, par l'infidélité d'Aimar de Poitiers, Gouverneur du Dau- 1446. phiné, qui fut chargé de cette affaire, & qui se laissa corrompre. Le Comte de Savoye n'en fut pas plus exact à exécuter le Traite, il crut pouvoir abuser de l'état malheureux où la France fut réduite après la bataille de Poitiers. eut en 1377, une autre transaction, qui ne fut pas mieux exécutée. Le Dauphin voulut enfin terminer toutes les contestations, & chargea Pierre de Brézé de traiter avec Louis I. alors Duc 'de Savove \*. Ce Prince offrit de se désister de toutes prétentions sur les Comtés de Valentinois & de Diois, & de paver quarante mille écus, à condition que le Dauphin lui remettroit l'hommage de Foucigni & de quelques autres places cédées par les échanges de 1354. & 1377. Brézé †, que le Duc de Savoye avois gagné en lui donnant le Comté de Maule vrier, persuada au Dauphin, dont il avoit la confiance, d'accepter les propositions du Duc: ainsi le Traité fut ratifié à Chinon par le Roi & par le Dauphin. Racul de Gaucourt fut nommé pour prendre possession des places que le Duo devoit remettre. & Dammartin fut char-

Louis I. étoit fils d'Amédée VIII. qui porta le prémier le titte de Duc de Savoye. T l'ierre de Brézé avoir. l'administration des Finances. Sa trop grande libenté de parlez lui fair foit bésucoup d'ennemis. Il n'épargnoir pas me me le Roi qui s'én plaignoir.

gó d'alter en Savoye recevoir le paye-1446, ment des quarante mille écus.

Tandis que le Dauphin employoit tous ses soins pour prévenir les troubles dans le Dauphiné, il voyoit impatiemment la Cour divisée par des cabales, & son Père gouverné par les Ministres. Il faut plus d'habileté pour se conduire au milieu des tracasseries de la Cour. que pour servir uollement l'Etat: mais le Dauphin ne crovoit pas devoir descendre à un manège de Courtifun trop au dessous de lui, à me distinuioit pas son mécontentement. C'était un titre pour lui déplaire, que d'avoir quelque part à la faveur du Roi. Il traita les Ministres avec mépris, & n'eut pas plus diégarda pour Agnès Surel. Gaguin pré-tend même qu'il ma hui donner un fouflet, & que ce sur pour cette témérité qu'il for obligé de quiter la Cour. & de se retirer en Dauphine. Mais sans ajonser foi trop légèrement à ce fait, il arriva une affaire d'un affez grand éclat pour avoir été l'unique cause de la retraite da Dauphin.

Ce Prince voulant s'opposer au Ministère, forma un parti dans lequel entrétent principalement lean de Daillos, Louis de Beuil, & Louis de Laval, Sire de Chatillon. Lorsque le Comte de Dammartin fut de retour de Savoye, le Dauphin lui sit considence de son projet; mais Dammartin, soit qu'il sur jaloux de ceux qui partageoient avec lui

la

la faveur de ce Prince, soit qu'il desaprouvât l'entreprise, découvrit tout au Roi, & déclara que la Cour étant à Ratilly, le Dauphin lui avoit demandé plasieurs Archers de la Garde Ecosofie; & qu'avec les Gentilshommes de sa Maison & ceux qui lui étoient dévoués, il devoit s'emparer du château, & s'assurer de la personne du Roi. La déposition de Dammartin jetta le Roi dans de terribles allarmes. On arrêta Conighan, Commandant de la Garde Ecosofie. Les partisans du Dauphin prirent aussirét la fuite, on vincent saire leur déposition

pour obteair leur grace.

Le Roi sit venir son fils, & lui reprocha son ingratitude. Le Dauphin nia les
faits, & donna un démenti à Dammartin. Celui-ci, outré de fureur, répondit qu'il savoit le respect qu'il devoit au
fils de son Mastre, mais qu'il étoit prêt
à prouver ce qu'il avançoit contre tel
de la Maison du Dauphin qui oferoit se
présenter. Le Roi persuadé du crime
de son fils, lui ordonna de se retirer en
Dauphiné. On sit mourir pluseurs Gardes Rossois, & Conighan seur Capitaine ne dut sa grace qu'à la sossicitation
du Roi d'Ecosse. Quelques jours avant
le départ du Dauphin, la Reine étoit 16. Décl
accouchée d'un fils, qui sut Charles;
Duc de Berri, dont il sera souvent par-

lé dans la fuite.

Auflitôt que Louis fut arrivé dans le 1447.

Dauphiné, il convoque les Etats le Roi

C4

Mans. 1447.

1447.

mans. Yves de Sepeaux, Chancelier du Dauphin, demanda le dont gramit, qui fut de quarante mille florins; & les Etats l'accordérentiavec cette clause, que c'étoit par pur & libéral don, & sans préjudice de leurs privilèges & libertés. Le don gratuit fut bien augmenté dans la fuite. & toujours avec la même clause, qui portant une image de liberté, console encore ceux qui l'ont perdue. Il y cut souvent des contestations à ce lujet. Le Dauphin demandoit d'abord plus qu'il n'avoit dessein d'obtenir. afin au'il parût se relâcher. lorsqu'on lui accordoit ce qu'il prétendoit réellement, Outre les revenus du Dauphiné, il jouissoit encore de Château - Thierry, du Comté de Comminges & des Châtellenies de Rouerque, qui avoient eté confisquées sur le Comte d'Armagnac.

Louis s'aplique tout entier à règler ses Etats, il réduisit les Bailliages qui étoient en grand nombre, à deux & à une Sénéchaussée. Comme il aimoit passonnément la chasse, il la défendit, aussi-bien que de couper aucun arbre dans les Forêts Delphinales. Il se sit rendre compte de l'administration des Finances, & son gouvernement sut si sa-

pus & le peu de troupes qu'il avoit, fa réputation le fit respecter de toute l'Europe. Les Suisses, le Duc de Savoye, les Princes d'Italie, les Rois de Navarre, d'Arragon & d'Angleterre, techer-

ché-

chérent son alliance, & la République de Genes voulut le choisir pour Mastre. 1417.

Il y a peu d'Etats qui aient éprouvé plus de révolutions que celui de Gènes. Cette ville étoit originairement une des principales de la Ligurie, & devint mur nicipale des Romains. Après avoir été détruite par Magon, frère d'Annibal, & rebâtie par Spurius, Lucrétius, elle resta sous la domination Romaine jusqu'à l'invasion des Goths. Dans la suite elle fut saccagée par Rotharis Roi des Lombards. Charlemagne l'aiant rebâtie, l'annexa à l'Empire François, sous le gouvernement d'un Comre parciculier. Le prémier, nommé Audemar, défit les Sarrasins, & conquit l'Ile de Corse. Quelque tems après les Sarrasins prirent Gènes, passérent la plus grande partie des habitans au fil de l'épée, ou les emmenérent esclaves en Afrique, Ceux qui restérent, se livrérent au Commerce. rétablirent la Ville, & formérent vers l'an 1100, une République dont le gouvernement étoit entre les mains de quatre Familles principales , qui faisoient deux factions. Les Spinola & les Doria d'une part, & de l'autre les Fiesques & les Grimaldi déchiroient le sein de leur Patrie, sous prétexte d'en défendre la liberté contre leurs concurrens. Cette malheureuse République, tour-à-tour Soumise à des Consuls ou à un Podestat, éprouva pendant près de trois siècles tous les malheurs de l'amarchie & de la ty-•:... 7

-tyrannie, fous une forme de gouverne-1447. ment libre. Le Peuple fatigué des difseusions & de l'avarice des Nobles, choifit en 1957. Guillaume Boccanegra pour couverner l'Etat sous le titre de Capitan.

> La Noblesse se resaisse bientet du gouvernement: & comme ce fut vers ce tems-là que les factions des Guelfes & des Gibelins prirent naissance, elle se parragea encore en deux partis. Les Grimaldi & les Fiesques se rangérent du côcé des Guelfes: les Doria & les Spinola devinrent aussitot Gibeline, & l'diant emporté sur leurs rivaux, ses chassérent & les obligérent de se retirer à Nuples. Les Guelfes aiant reptis le dessus, erent portérent la Souveraineré de Cènes à Robert Roi de Naples.

Tandis que les Génois le rendoient malheureux par des guerres civiles, ils de signaloient au déhors par des conquêtes. Ils eurent de longues & langlantes guerres contre les Pisans & les Vénitiens. Les Pilans furent soumis, & la puillance de Venife autoff peut être fuccombé lous celle de Gènes, si les divihons de celle ci ne lui ethent fait per-

dre les avantages.

Les Génois, las de changer de gouvernement sans être ni plus libres ni plus heureux, cherchezent des Mastres etrangers. Après avoir passé sous la domination de l'Empereur Henri VII. & de Robert d'Apiou Roi de Naples, ils re-

vincent à leurs compatriotes. Simon -Boccanégra, dont le nom étoit cher au 1447-Peuple, fur élu Duc ou Doge de Genes en 1770. Il abattit le parti des Guelfes, & fit un Règlement par lequel toutes les Familles qui avoient exercé les Charges de l'Etat depuis l'origine de la République étoient déclarées nobles. Par-là le nouveau Duc, en augmentant le nombre des Nobles, en affoibliffoit réellement le pouvoir, du moins celui des prémières Familles. Il fit plus: par le même Règiement ceux qui n'avoient jamais exerce de Charge, furent déclarés Bourgeois, & ce fut à eux seuls que le gouvernement de la République fut dévolu fous l'autorité du Doge. Les Familles qui entrérent alors dans les Charges devinrent confidérables, & furent l'origine de la distinction d'anciens & de nouveaux Nobles. Les Grimaldi, les Fiesques, les Doria & les Spinola, qui étoient tour-à-tour les tyrans de la République, se virent contraints d'obéir; mais ce qu'ils n'osoient entreprendre ouversement, ils l'exécutérent par adresse: ils semérent la jalouse entre les Frégofes & les Adornes qui partageoient alors l'autorité, & firent déposer Boccanégra cinq ans après son élection.

On ne vit plus qu'une suneste alternative de l'Ariftocratie & de la Démocratie. Les Génois, toujours divisés & toujours matheureux, ne lavolent ni obeir ni foutenir la liberte. Quand ils no CG . : ;

pouvoient s'accorder entre éux, ils dé-1447. féroient la Souveraineté à différens Princes. Ils se donnérent au Duc de Milan, ensuite à Charles VI, en 1305. avoir massacré les François en 1409. ils choisirent pour Mastre le Marquis de Montferrat. Quatre ans après ils repafserent aux Visconti, pour revenir encore aux François en 1458. A peine la République reprenoit-elle sa liberté, que l'ambition des Nobles & l'inconstance du Peuple la replongeoient dans de nouveaux troubles, dont elle ne fortoit que pour subir une domination étrangère. Le gouvernement n'a pas été plus tranquil-Ie dans la suite. On remarque que depuis 1494. jusqu'en 1528. la ville de Gènes a été gouvernée de plus de douze manières différentes; par des Comtes. des Copiu's, des Podestats, des Capitaines, des Recteurs, des Abbés du Peuple, des Réformateurs, des Ducs nobles & populaires. En 1527, sous le règne de François I. André Doria fut assez heureux pour rendre la liberté à sa Patrie. & se rendit encore plus illustre en refusant la Souveraineté. Il fit un nouveau Règlement, qui fixa les anciennes Familles nobles à vingt, huit, auxquelles on en a ajouté dans la fuite vingt-quatre autres, qui font la seconde classe de la Noblesse. Aujourd'hui le Gouvernement de Genes est entièrement Aristocratique; le Doge, en qui la Souveraineté paroit résider - change tous les deux

deux ans, & ne fait que prêter son nom .

aux Decrets du grand Conseil.

1442.

. C'étoit dans le plus fort des cabales des Frégoles & des Adornes, que les Génois jettérent les yeux sur le Dauphin. Mais dans le tems que Charles VII. prenoit les mesures nécessaires pour profiter de leurs offres, Jean Frégose trouva moven de se faire élire Doge, & fit dire alors aux François, que s'étant rent du seul Maître de Gènes, il étoit résolu de conserver sa conquête. Le Roi ne fuivit pas fort vivement cette affaire. parce que c'étoit le Dauphin que les Génois demandoient pour Maître, & que le Conseil représenta qu'il étoit moins dangereux de perdre Genes, & toute l'Italie, que de rendre ce Prince trop puissant. Onze ans après, en 1458. Gènes ie donna à Charles VII, qui en confia le gouvernement à Jean Duc de Calabre. Le Pape Eugène IV. mourut fur ces entrefaites. Nicolas V. qui lui succeda. pria le Roi & le Dauphin d'employer leurs soins pour étouffer le schisme qui déchiroit l'Eglise. Le Concile de Bâle aiant déposé Eugène en 1439, avoit élu Amédée VIII. Duc de Savove. Ce Prince, après avoir cédé ses Etats à son fils: s'étoit retiré auprès de Genève dans le Château de Ripaille, où il menoit avec quelques Courtisans la vie la plus vo luptueuse: cependant, comme sa retraite avoit fait beaucoup d'éclat, & que les plaisirs étoient ignorés, le Concile ľé-

---

droits de Souveraineté que l'Archevéque de Vienne & les Evéques de Gap; de Valence & de Die, avoient usurpés pendant les guerres des Dauphias & des Comtes de Provence; & pour affermir de plus en plus son autorité, il fit une alliance perpétuelle avec le Duc de Savove.

Le peu d'union qu'il y avoit entre Charles VII. & le Dauphin, fut cause 1450. que celui-ci fut soupçonné d'avoir fait empoisonner Agnès Sorel, qui mourut cette année, regretée du Roi, de la Cour & des Peuples. Elle n'abusa jamais de la faveur. & réunit les rares qualités d'Amante tendre, d'Amie sure, & de bonne Citoyenne. Je ne sai pourquoi Alain Chartier s'efforce tant de défendre la chasteté d'Agnès, qui mourut en couche. Charles VII. en eut trois filles: Margue-rite époula Ohvier de Cotivi, Sénéchal de Guyenne; Charlotte fut mariée avec Jaques de Brézé, Sénéchal de Normandie: & leanne avec Antoine de Beuil. Comte de Sancerre.

Le Dauphin hiant rétabli l'ordre dans fes Etats, fit part au Roi du dessein où il éroit d'épouler Charlotte de Savoye Le Roi lui, sit réponse ; qu'il n'aprou-

petit fils de Jean, avec Jeanne, scenr naturelle de Louis KI, qui avoit acheré les droits de l'Evêque d'Albi.

Le Dauphin avoit balancé éntre les Maisons de Laval, de la Marche & de Savoye, la la Marche & de Savoye, la la la la laval.

voit pas qu'il contractat aucune alliance, avant que la guerre avec l'Angleter. 1450. re fût terminée; & que si la paix se faisoit entre les deux Couronnes, il lui destinoit une fille du Duc de Boukingam, de la Maison Royale d'Angleterre. 'Le Dauphin qui cherchoit moins à consulter son Père, qu'à obtenir son consentement sur un parti pris, envoya Chaufson & Blosset pour instruire le Roi des avantages que le Duc de Savoye offroit, savoir deux cens soixante mille écus de dot, & les troupes pécessaires pour faire la conquête du Milanès. Les mêmes Députés étoient encore chargés de proposer au Roi de donner la Guvenne au Dauphin, qui offroit d'en faire la conquête à ses frais.

Comme ce Prince avoit commencé à manifester son caractère, plus ses propositions paroissoient avantageuses, plus. elles étoient discutées avec soin. Le Conseil fut d'avis qu'il étoit moins dans gereux pour l'Etat de laisser la Guyenne au pouvoir des Anglois, que de contribuer à augmenter la puissance du Dauphin. Louis, sans s'embarrasser de l'agrément du Roi; ne fongea plus qu'à conclure son mariage, & donna ses pouvoirs à Yves de Scepeaux, & à Aimar de Poisieu, dit Capdorat, pour aller en Savoye convenir des articles. Le Bâtard d'Armagnac, Sénéchal de Dauphiné, & Antoine Colomier, Général des Finances, se rendirent, ensuite à Genève, où ile

On ne lui offrit d'abord que six à sept mille florins; mais il employa tant de sollicitations, que ce présent fut porté à vingt & un mille florins.

. Le Dauphin qui avoit fait fabriquer de nouvelles monnoies sans proscrire les anciennes, donna cours à toutes fortes de monnoies étrangères pour rendre

l'argent plus commun.

Ce Prince en favorisant le Commerce dans ses Etats, vouloit sur-tout y faire règner la paix, & donna une déclaration 10. Déc. portant défenses à tous Gentilshommes de se faire la guerre. Ces guerres particulières, qui étoient en ulage de tems immémorial dans plusieurs Provinces, cessoient aussisot que le Roi armoit, mais clles n'étoient que suspendues; bientot elles se rallumoient avec plus de vivacité, & remplissoient le Royaume de meurtres & de violences. La Noblesse regardoit cet usage barbare comme le plus noble de ses privilèges; Humbert en avoit même expressément stipulé la conservation, en donnant le Dauphiné. La déclaration qui abolissoit cet usage fut exécutée, tant que le Dauphin la maintint par, sa présence; mais lorsqu'il fur en Bourgogne, les combats recommencérent, & l'on vit en 1460. Raoul de Comb défier Jaques de Lompar. parurent devant Grenoble avec plus de foixante Gentilshommes, fans que le Parlement pût leur faire quiter les armes Louis

Louis auroit vécu affez tranquillement dans le Dauphiné, si les Favoris 1431. du Roi n'eussent animé le Père contre le fils. Charles commença par lui retrancher ses pensions, & lui ôta Beaucaire, Château-Thierry, & les Châtellenies de Rouergue, qui sont La Guiole, St. Genest de Ribidol de la Roque Valfergue, & Cassaignes de Regonnois. Louis envoya austitôt Estissac faire des remontrances au Roi; mais comme elles furent rejettées, le Dauphin fit un accord avec le Comte d'Armagnac, & lui céda les Châtellenies & Beaucaire movennant vingt-deux mille écus d'or. Le Roi encore plus irrité contre son fils. s'avança avec des troupes vers le Lyonnois. Le Dauphin lui fit représenter qu'il étoit instruit de tous les mauvais offices qu'on lui rendoit à la Cour; qu'on avoit dessein de le chasser du Dauphiné. & même de le dépouiller de ses droits à la Couronne. Le Roi répondit que le Dauphin étoit mal informé du sujet de fon voyage; qu'à-la-vérité il recevoit de toutes parts des plaintes de son mauvais gouvernement, & qu'il desiroit qu'il changeat de conduite, sans quoi il seroit obligé d'y pourvoir comme son

Père & comme son Roi. Sur cette réponse, le Dauphin fit suplier le Roi de vouloir bien envoyer un Prince du Sang, ou quelque Personne de marque, qui prit lui rendre compte du gouvernement du Dauphine, & de

1452.

té des sommes considérables de de leur avoir fourni des armes & des hartiois. Il répendit sur le prémier article, qu'il n'en avoit point de connoissance : & sur le second, que le Roi le lui avoir permis verbalement: ce Prince dit qu'il ne s'en souvenoit pas. On trouve encore dans le vu de l'arrêt, que Jaques Cœur étoit soupconné d'avoir emboisonné Agnès Sorel, mais il men est rien dit dans le prononcé. En effet Jeanne de Vendôme. Dame de Mortagne, qui étoit son accusatrice sur ce chef. fut convaincue de calomnie, & bannie du Royaume. A l'égard des concussions dont on accusoit Jaques Cœur, elles se réduisoient peut-être à quelques irrégularités presque inévitables, & souvent inconnues à ceux qui sonc charges d'une administration considérable: irrégularites dont on ne peut faire des crimes, que lorsque la passion, plus que la justice, veut interpréter une Loi à la rigueur. On prétend que le procès de Jaques Cœur lui fut fait à l'instigation de Dammartin fon ennemi; du moins celui-ci profita de la plus grande partie de la confiscation des biens de l'accusé. qui fut condamné par arrêt des Com-missaires du 19. Mai 1453. à faire amende honorable, & à payer quatre cens mille écus \*. Le Roi lui remit la peine

<sup>7</sup> Qui feroient aujourd'hui (1745) 4. 228. 360%. Ré écus étoient d'or de 70 au marc, ainh s'étoient 5714 marcs de plus le marc en aujourd-

de mort, à la follicitation du Pape à qui il avoit rendu de grands services, & en 1452; considération de ceux que l'Etat en avoit recus. Ses richesses firent peut-être tout son crime. Ses enfans entreprirent en 1462, de faire réhabiliter sa mémoire: on paroissoit assez persuadé de son innocence, mais il n'y eut point d'arrêt.\*

On prétend, peut-être fans fondement, que Jaques Cœur, après sa condamnation, passa dans l'Île de Chypre. où son crédit, son habileté & sa réputation, que ses malheurs n'avoient point ternie, lui firent faire une fortune aussi confidérable que celle qu'il venoit de perdre.

Le Cardinal d'Estouteville n'aiant pas réussi dans sa Légation au sujet de la Paix, ni de la Pragmatique, s'en retournoit peu satisfait, & sans attendre la décision du procès de Jaques Cœur, qui ne fut jugé que l'année suivante. Il avoit déjà repassé les Monts, lorsqu'il aprit que la guerre s'allumoit entre le Roi & le

jourd'hni à 740tt. Voyez l'Arrêt imprimé en entier & conforme aux manuscrits dans un Recueil de dis vers Massires, Harangues, &c. par Auger de Mau-leon de Gravier in 40. 1623. & dans les Antiquités

de Bourges par Chenu, p. 85. in 40. \* Les enfans de Jaques Cœur disputérent à Antoine de Chabannes les terres dont il s'étoit em. paré en 1489, que le procès fut terminé à l'amia? ble par une transaction passée eatre Jean de Cha-banges sils d'Autoine & Habelle Bureau veuve de Geoffer Cour, comme fipulante pour les ca-· Tome I.

.. v . . ? ?

- Duc de Savoye. Il revint fur ses pas 1452, & mania si habilement l'esprit de ces deux Princes, qu'il rétablit entre eux la paix qui fut scellée à Clépié, près de Feurs, par le mariage d'Yolande de France avec Amédée Prince de Pié-

mont.

On aprit en même tems que Talbot étoit descendu dans le Médoc à la tête de quatre ou cinq mille Anglois. & que la ville de Bordeaux lui avoit ouvert fes portes. Le Dauphin crut devoir faifir cette occasion pour regagner les bonpes graces du Roi. Quoiqu'il n'y eût pas encore une rupture ouverte entre le Père & le fils, ils étoient dans une défiance réciproque. Le Roi prétendoit que dans toutes les députations que son fils lui avoit faites, il n'y avoit jamais eu que des protestations vagues de sidélité & d'obéissance, & tous ces termes généraux dont on ne se sert que pour éviter de prendre des engagemens formels. Il se plaignoit de ce que son fils refusoit de se fier à sa parole, que ses plus grands ennemis avoient toujours respectée.

: Le Dauphin, qui à tout événement avoit amassé des armes, & gagné un grand nombre de Geneilshommes, qu'il avoit distribués par Compagnies, voulut s'en faire un mérite auprès du Roi, & détourner les soupgons qu'il pouvoit avoir. Il lui fit offrir ses services contre les Anglois, protestant qu'il ne deliroit que de lacrifier la viespour lui.

Charles, peu sensible à cette démay-che de son fils, répondit que la Normandie & la Guyenne avoient été conquifes fans son secours, & que les troupes qui avoient été levées n'avoient pas été destinées au service de son Père, ni de l'Etat: ainsi les esprits s'aigris-

soient de plus en plus.

Les inquiétudes de Louis ne l'empêchoient nas d'être attentif à tout ce qui pouvoit être avantageux au Dauphiné. Malgré les oppositions des Juges ordinaires de Grenoble, & de l'Official de l'Evêque, il convertit le Conseil Delphinal en un Parlement, dont François 1454. Portier. Procureur-Général des Etats & Président de la Chambre des Comptes, fut fait prémier & unique Président. L'année fuivante il fonda l'Université de Valence. Quelque tems après (le 31 Juillet 1456) il donna sur les donations entre vifs un Edit célèbre, qui est encore en vigueur.

Quoique le Dauphin se trouvât dans des circonstances qui devoient l'obliger à ménager ses Alliés, il n'en étoit pas moins jaloux de ses droits. Il déclara la guerre au Duc de Savoye au fujet de l'hommage du Marquisat de Saluces, qu'ils prétendoient tous deux : cependant il consentit à un accord, parce qu'il ne crut pas devoir se faire de nouveaux ennemis, pendant qu'il étoit occupé à détourner l'orage qui se formoit contre lai à la Cour.

Le retranchement des pensions du 1455.

- Dauphin, la diminution de ses domai-1453. nes par la cession des Châtellenies de Rouergue, mirent ce Prince dans la nécessité d'augmenter les impôts. & la misère mettoit ses Sujets hors d'état de les payer. Les plaintes devenant générales, les ennemis du Dauphin s'en servirent contre lui. Soit que les Favoris de Charles l'eussent déjà indisposé contre fon fils, foit qu'ils jugeassent qu'ils n'étoient pas plus dangereux pour eux de l'indisposer en effet, que d'en être soupçonnés par le Dauphin, ils ne songérent plus qu'à nourrir l'animofité du Roi. Ils savoient qu'on ne doit offenser à la Cour que ceux qu'on est résolu de perdre, & ils se conduisoient sur ce principe. Charles ne voulut donc plus rien écouter de la part de son fils, & passa en Auvergne.

Louis allarmé envoya auffitôt Cour1456. cillon fon Grand-Fauconnier, pour faire au Roi les plus humbles remontrances. Charles ne voulut pas répondre luimême à Courcillon, mais il lui fit donner audiencé en fa présence par le Chan-

celier.

Le Dauphin fit solliciter le Prince d'Orange & ceux de Bernes d'entrer dans son parti: il rechercha aussi le se-cours du Pape, & renvoya vers le Roi Courcillon avec Simon le Couvreur, Prieur des Célestins d'Avignon. Les réponses qu'ils apportérent de la part du Roi au Dauphin ne l'aiant: pas saisse fait, le Prince sit répartir le Prieur avec Ga-

Gabriel de Bernes Seigneur de Targes. Leurs instructions étoient à peu près les mêmes que celles des députations précédentes; elles se réduisoient à des protestations de sidélité, & à demander de ne pas revenir à la Cour. Il y avoit encore un point qui touchoit fort le Roi, & sur lequel le Dauphin s'excusoit ou affectoit de ne pas répondre; savoir de renvoyer tous ceux de ses Officiers qui étoient suspects à Sa Maiesté.

Le Roi répondit que ce dernier article ne s'accordoit pas avec l'obéissance que son fils affectoit; qu'il devoit commencer par chasser ceux qui lui donnoient de mauvais conseils, sans quoi qu sauroit bien les punir, & le faire rentrer lui-même dans son devoir. Le Pape, le Roi de Castille, le Duc de, Bourgogne, s'employérent inutilement pour réconcilier le sils avec le Père. La sévérité de Charles n'étoit qu'un effet de sa foiblesse, qui le faisoit obéir aveuglément aux impressions que lui donnoient ses Ministres.

Dammartin lui écrivit que le Dauphin faisoit armer tous ses Sujets; que le Bâtard d'Armagnac commandoit ses troupes; & que son Conseil étoit composé de Pierre Meulhon, d'Aymard de Clermont, du Bâtard de Poitiers, de Jean de Vilaines, de Neveu, Malortie & Bournazel, qui avoient chacun une Compagnie de cent lances; mais que la D? plus grande partie de la Noblesse se dé-1456. clareroit pour le Roi, aussitôt qu'il entreroit en Dauphiné. Cette Lettre acheva d'irriter ce Prince, qui donna ordre à Dammartin de marcher contre le Dauphin & de l'arrêter.

Dammartin s'empressa d'exécuter un ordre qui flatoit son ressentiment particulier; mais le Dauphin ne se fiant pas à ses troupes, ne comptant pas davantage sur sa Maison, seignit une partie de chasse, & se rendit à St. Claude, suivi de quelques Officiers particuliers. Delà il écrivit au Roi, qu'il le suplioit de lui permettre de s'unir au Duc de Bourgogne, pour aller faire la guerre aux Turcs. Il envoya aussi une Lettre circulaire à tout le Clergé du Royaume, pour demander des prières: il faisoit ordinaîrement des vœux, lorsqu'il se croyoit sans ressource du côté des hommes.

Il avoit eu raison de se désier de ses partisans. Bernes, Malortie & Châtilion prêtérent serment au Roi. Le Dauphin préséra des ennemis généreux à des amis suspects: il alla trouver le Prince d'Orange, & se sit conduire à Bruxelles

par le Maréchal de Bourgogne.

Le Duc Philippe qui étoit à Utrecht, aiant apris l'arrivée du Dauphin, se comporta avec autant de prudence que de générosité. Il écrivit au Roi que ce Prince étoit entré dans ses Etats sans l'en avoir prévenu, & qu'il lui rendroit tous les honneurs dûs à l'Héritier de la Con-

Couronne, jusqu'à ce qu'il est rétabli l'union dans la Maison Royale. Il man- 1456. da en même tems à la Duchesse de Bourgogne & au Comte de Charolois de traiter le Dauphin comme le fils ainé de leur Souverain. Lorsque le Duc revint à Bruxelles, le Dauphin alla au-devant de lui. Dès qu'ils se virent, ils couru-rent à la rencontre l'un de l'autre, & s'embrasserent. Le Dauphin lui raconta tous ses malheurs: le Duc, sans aprouver ni blamer sa conduite, lui répondit qu'il pouvoit disposer de sa personne & de ses biens envers & contre tous, excepté contre le Roi son Seigneur.

L'Histoire de Louis XI. se trouvers si souvent liée à celle du Duc de Bourgogne & du Comte de Charolois, qu'il est à propos de faire connostre le carace

tère de ces deux Princes.

La crainte que les Princes inspirenta ne marque que leur puissance, ses respects s'adressent à leur dignité : leur gloire véritable nait de l'estime & de la considération personnelles que l'on a pour Philippe jouissoit de ces précieux avantages: il fut furnommé le Bon, titré plus glorieux que tous ceux qui ne sont fondes que sur l'orgueil des Princes & le malheur des Hommes. Il aimoit ses Peuples autant qu'il en étoit aimé, & saitisfaisoit également son inclination & son devoir, en faisant leur bonheur: on rendoit à ses vertus les respects dûs à son rang. Son commerce étoit aimable, il D 4 éloil

étoit sensible au plaisir, aimoit extrêmement les femmes, & sa Cour étoit la plus galante de l'Europe. En rendant justice à la vertu de ce Prince, on ne doit pas dissimuler qu'il s'en écarta quelquesois. Il porta sa vengeance trop loin contre ceux de Dinant; & son ambition loutenue d'une conduite prudente, lui

fit faire plusieurs usurpations.

Philippe le Bon fut marié trois fois. Ses deux prémières femmes, Michelle de France, fille de Charles VI. & Bonne d'Artois, fille de Philippe Comte d'Eu, & veuve de Philippe Comte de Nevers, n'aiant point laissé d'enfans, il épousa en troisièmes nôces sabelle, fille de Jean I. du nom, Roi de Portugal, dont il eut Charles, Comte de Charolois, qui fut le dernier Duc de la seconde Maison de Bourgogne. Philippe eut de plus buit bétarde & Comt Philippe eut de plus

huit bâtards & lept bâtardes.

Le Comte de Charolois étoit généreux, sincère; mais ardent, impétueux, absolu. Il s'offensoit d'une remontrance comme d'une contradiction: il vouloit de l'obéissance & non pas des conseils, & n'aimoit de la justice que la sévérité. Peu sensible aux plaissirs qui ont du moins l'avantage d'adoucir le caractère, il n'avoir aucune inclination pour les femmes. La guerre étoit son unique passion, il en faisoit son étude continuelle, & renouvella l'usage des camps retranchés des Romains. Il étoit intrépide, & cherchoit les dangers par goût. Il auroit égale les Cyrus & les Alexandres, s'il euteu plus de prudence ou de bonheur. La prospérité lui inspiroit la présomtion; & les revers, en aigtissant son esprit, augmentoient sa témérité. Le courage de ce Prince dégénéra en une manie furieuse, qui lui fit prodiguer le sang de ses Sujets, & lui couta la vie. Il périt. les armes à la main, ne laissant après lui, que les titres de Hardi, de Terrible, de Téméraire; & des Peuples malheureux.

. Le Roi aiant fait publier un Manifeste contre le Dauphin, convoqua les Etats de Dauphiné. Sur la nouvelle qu'il 11. Och eut que Capdorat, Bournazel & Tiercant s'avançoient avec des troupes vers le Dauphine, dont les places avoient été pourvues de munitions de guerre & de bouche, il marcha pour s'opposer à leurs entreprises. La Province lui députa aussitôt l'Evêque de Valence, pour lui représenter que tout étoit soumis, & le coniurer de ne pas entrer dans le Pays avec des troupes qui allarmoient tous ses Suiers, dont la fidélité n'étoit pas suspecte, Le Roi se laissa sléchir, & sit retirer ses troupes.

Cependant le Duc de Bourgogne envoya vers le Roi, Jean de Croy Bailli de Hainaut, Simon de Lalain, Jean de Clugny, & le Héraut d'armes Toisond'or, pour travailler à la réconciliation du Père & du fils. Le Dauphin les chargea d'une Lettre, par laquelle il faisoit au Roi ses soumissions ordinaires, & lui D 5 ren-

rendoit compte de la générosité avec la quelle il avoit été reçu du Duc de Bourgogne. Les Ambassadeurs en travaillant à siéchir Charles VII. en faveur de son fils, insistérent particulièrement sur la nécessité où le Duc de Bourgogne avoit été de recevoir le Dauphin, dont le Roi devoit être plus sur que s'il se sût jetté entre les bras des Anglois ennemis de la France. Le Roi parut satisfait de ce qui regardoit personnellement le Duc, & sit à l'égard du Dauphin les mêmes réponses qu'il lui avoit toujours faites.

Lorsque les Ambassadeurs furent de retour, le Dauphin envoya Jean de Croy & Lannoi, Bailli de Hollande, avec la Lettre la plus soumise; mais comme ils firent entendre que ce Prince se plaignoit des Ministres & des Favoris de son Père, ceux-ci firent rejetter toutes

propositions d'accommodement.

Quoiqu'il foit difficile de justifier le Dauphin, il est constant qu'il essuya beaucoup de persécutions de la part des Ministres. Ce Prince vit bien qu'il n'avoit d'autre parti à prendre que de demeurer à Genep, petite ville de Brabant que le Duc lui avoit donnée pour azile, avec une pension de six mille sivres par mois pour lui, & de trois mille sivres pour la Dauphine, qui vint l'Eté suivant le trouver. Le Bâtard d'Armagnac & Montauban recevoient encore chacan deux mille quatre cens sivres par an. Foutes ces pensions étoient payées d'avoire de la constant de la consta

vance, mais elles ne suffisoient pas; le -Dauphin fut souvent obligé d'emprunter 1456 à de gros intérêts. On voit par les comptes de sa Maison, qu'il engagea pour huit cens écus une pièce de drap d'or. On prétend qu'il pria François II. Duc de Bretagne, de lui prêter une fomme d'argent; que le Duc la lui refusa, dans la crainte de déplaire au Roi, & que c'est à ce refus qu'il faut attribuer. la mesintelligence qu'il y eut toujours. entre ces deux Princes.

La Comtesse de Charolois étant accouchée d'une fille, le Duc pria le Dau-, 1457. phin d'en être le Parrain. Elle fut nome. 12. Rév. mée Marie: c'est elle qui fut l'unique héritière de la Maison de Bourgogne, &. la fource de tant de guerres, dont le

germe n'est pas encore détruit.

Il arriva alors à la Cour de Bourgo-, gne une affaire qui donna beaucoup de chagrin au Dauphin. Les deux prémiers. Chambellans du Comte de Charolois étant absens. Antoine Rolin, troisième Chambellan, prétendir que le service lui appartenoit: Philippe de Croy, Seigneur de Querrain, fils du Seigneur de Chimay, lui disputa cet honneur. Le Duc qui aimoit les Croy, appuyoit la prétention de Querrain : & le Cointe de Charolois qui les harssoit, soutenoit les\_ droits de Rolin, & alléguoit les états de: fa Maison.

Le Duc irrité de la résistance de sonfils, se fit apporter ces états, & les jetta D'6-

• au feu devant lui. Le Comte feroit peut-1457: être forti du respect qu'il devoit à son Père, si la Duchesse ne lui eut fait signe de se retirer. Le Duc se livrant à son chagrin, monta à cheval, & prit une route au hazard. Aiant été surpris par la nuit, il fut obligé de se retirer dans la chaumière d'un Charbonnier. Ses Officiers ne le voyant point revenir, prirent différentes routes pour le chercher, & furent dans les plus grandes allarmes jusqu'à ce qu'ils l'eussent trouvé. Dauphin craignit que les démêlés qu'il avoit avec son Père, ne le fissent soupconner de porter la discorde par-tout:il ifit revenir le Comte de Charolois, qui s'étoit retiré à Dendermonde, & ne quita point le Duc qu'il n'eût réconcilié son

> fils avec lui. Louis eut encore le chagrin d'être la cause innocente de quelques reproches très durs que le Duc de Bourgogne fit au Comte de Charolois, à l'occasion d'une partie de chasse. Louis s'étant égaré, le Comte revint seul : le Duc entra dans la plus terrible colère, & commanda à son fils d'aller chercher le Dauphin, avec défense de reparostre sans lui. Quoique le Due ne fût pas fort content que le Dauphin eut cherché un asile dans ses Etats, il le regardoit comme un dépôt, dont il devoit compte à la France: c'est pourquoi il envoya Montigni, Jean de Cluny & Toison d'or, pour travailler encore à rétablir l'union dans la Maison Royale.

Le Roi reçut ces Ambassadeurs en Dauphiné en présence du Roi de Sicile, 1457. des Ducs de Calabre & de Bourbon, des Comtes du Maine, de Foix, de la Marche, de Dunois, & des principaux Officiers.

Jean de Cluny représenta que le Duc de Bourgogne suplioit Sa Majesté de vouloir bien accorder au Dauphin les deux seules graces qu'il lui demandoit. La prémière, qu'il lui fût permis de demeurer en Bourgogne. L'autre, qu'on lui laissat le Dauphiné dans l'état où il étoit. Les Ambassadeurs ajoutérent, que sa Majesté vouloit absolument avoir cette Province, ils avoient ordre de la lui remettre

Le Chancelier Juvenal des Ursins répondit pour le Roi, qui étoit présent, que Sa Majesté ne doutoit point des bonnes intentions du Duc de Bourgo. gne, mais qu'elle n'étoit pas aussi sure de celles du Dauphin; que loin d'avoir cherché à appaiser le Roi, il avoit ordonné que le Dauphiné se mit en défenfe, & qu'il y avoit eu des partisans du Dauphin qui avoient tâché de faire soulever la ville de Grenoble; que ce Prince avoit aliéné une grande partie du domaine, & avoit si mal gouverné le Dauphiné, que les plaintes en avoient été souvent portées au Roi, qui avoit enfin été obligé de mettre cette Province sous sa main.

Le mécontentement du Roi venoit de D 7 ce

ce que les Etats avoient délibéré lur la difficulté qu'ils trouvoient à lui prêter 34576 serment, ne se crayans pas dégagés de celui qu'ils avoient fait au Dauphin. Le Roi avoit été extrêmement choqué de cette délibération, & avoit donné le 24. de Mars une déclaration contre ceux qui avoient suivi ou qui suivroient le Dauphin. Il en avoit encore donné une antre le 8. d'Avril, qui contenoit à peu près les mêmes motifs que ceux qu'on vient de voir dans la réponse du Chancelier.

Juillet.

Les Etats de Dauphiné assemblé à Grenoble, accordérent au Roi un don gratuit de quarante mille florins, & quatre cens feize florins pour augmenter les gages des Gens-d'armes qui étoient dis-

persés dans la Province.

Le Dauphin aiant apris que le Roi avoit donné en fon nom de nouvelles. provisions à Chatillon, Gouverneur du Dauphiné, à Nicolas Erland, Tréforier-Général, & aux autres Officiers, en concut le plus violent dépit. Il étois aussi jaloux de son autorité, que s'il ne fût jamais sorti de son devoir : il sit reprocher à Chatillon sa persidie, & donna d'autres provisions pour ce Gouvern nement au Batard d'Armagnac: qui & quité, dit le Dauphin dans ses Lettres. biens, parens & amis. & m'a toujours fix dèlement servi.

Le Roi ne cherchant que l'occasion de se venger du Duc de Bourgogne,

parce qu'il avoit donné afile au Dauxphin, saisse la prémière qui se présenta. 1457. Il avoit promis Magdeleine de France. sa fille, à Ladislas, Roi de Hongrie, fils de l'Empereur Albert d'Autriche. Les Ambassadeurs qui vinrent pour conclure ce mariage, aiant prie le Roi, de la part de leur Maître, de lui faire rendre justice sur le Duché de Luxembourg, que Ladislas prétendoit avoir été usurpé par le Duc de Bourgogne, le Roi, fans examiner les droits des parties, déclara qu'il prenoit sous sa protection, au nom du Roi de Hongrie, le Duché de Luxembourg. Cette contestation alloit sans doute devenir fort vive, lorsqu'on aprit la mort de Ladislas.

Ce Prince fut empoisonné par une Maîtresse qu'il avoit séduite en lui promettant de l'épouser, & qui n'écouta plus que son désespoir, lorsqu'elle vis

que Ladislas l'avoit trompée.

On accusa aussi de ce crime Georges Pogiebrac, qui s'étant emparé du gouvernement de la Bohème, malgré Ladislas, crut ne pouvoir assurer son usurpation que par la mort de son Souverain. Pogiebrac se sit aussitôt couronner Roi de Bohème, & fut reconnu par les Moraves. Pour affermir sa puissance, il entreprit de donner un Roi à la Hongrie.

Le brave Hunniade Corvin, furnommé la Terreur des Turcs, avoit été le vengeur de la Chrétienté & le défenseur de la Hongrie ; dont Ladislas n'é1458

1458.

toit que le Roi. Ce grand Capitaine mourut avant Ladislas, & laissa deux fils, que ce Prince fit arrêter sur le soupcon d'une conspiration. Il fit mourir l'ainé pour avoir tué le Comte de Tilly ennemi des Corvins, & fit enfermer Mathias le plus jeune dans une prison, sous la garde de Pogiebrac. Après la mort de Ladislas, Pogiebrac rendit la liberté à Mathias Corvin, le fit élire Roi de Hongrie, & lui donna sa fille en mariage. L'Empereur Frédéric-Albert & Sigismond d'Auttiche avoient sur ces Royaumes des droits, dont ils tiroient peu d'avantage par la division qui règnoit entre eux. Charles VII. voulant être leur médiateur, envoya Fenestrange & le Commandeur de Chandenier pour travailler à les réunir. Leurs soins furent inutiles, & ne servirent qu'à faire voir que la Maison d'Autriche n'étoit alors qu'un phantôme de puissance, qui se soutenoit plutôt par un nom célèbre, que par la force de ceux qui le portoient. Chandenier en écrivit son sentiment au Dauphin. , L'Empereur est, dit-il, un .. homme foible & irréfolu, incapable , de penser & d'agir, dissimulé sans être , prudent, & odieux par son avarice. .. Les autres Princes de sa Maison le , méprisent, sans être plus estimables que lui. Toute l'Allemagne en porte ", le même jugement; & si Dieu reta-, blissoit la paix dans l'auguste Maison , de France, elle seroit hientôt mas-, treffe

tresse de l'Empire, qui a besoin d'une puissance capable de défendre la: 1458. Religion, & de s'opposer aux Ottomans. " Malheurensement on n'étoit guères en état de profiter des circon-

Hances: la desunion faisoit en France. ce que la foiblesse faisoit en Allemagne.

- Quoique le Dauphin n'espérât plus se réconcilier avec son Père, il croyoit qu'il étoit de son devoir de paroître af-Bigé de sa disgrace, & de saisir toutes les occasions de le fléchir. Le Duc de Bourgogne aiant été sommé comme prémier & Doyen du Collège des Pairs d'affister au procès qui s'instruisoit contre le Duc d'Alençon, envoya des Ambassadeurs pour intercéder en faveur de. l'accusé, & pour s'excuser lui-même de yenir, alléguant que par le Traité d'Arras, il lui étoit libre d'assister ou de ne pas affifter aux Affemblées des Pairs. Le Dauphin chargea les mêmes Ambassadeurs de prier le Chancelier & les Comtes du Maine, d'Eu & de la Marche, de parler en sa faveur. Charles fit dire à fon fils, que lorsqu'il auroit quelque chose à demander, il devoit s'adresser directement à lui. Le Dauphin lui en écrivit aussitôt une Lettre de remercimens.

Le Duc d'Alencon étoit accusé d'avoir traité avec les Anglois pour leur faciliter une descente en France. On soupçonna le Dauphin & le Bâtard d'Armagnac d'être complices de cette

conspiration: les prémiers interrogatoi-58: res de l'accusé sembloient favoriser les soupçons; mais après l'examen le plusexact, le Parlement déclara, par l'arrêtqui condamnoit le Duc, que le Dauphin & le Batard d'Armagnac n'étoient

pullement chargés.

Le Duc d'Alençon n'avoit rien de recommandable que sa qualité de Prince du Sang, qu'il regardoit comme un titred'impunité. C'étoit un esprit inquiet & borné, qui ignoroit également les devoirs & ses avantages de son rang. Iln'avoit jamais compris que les Princes n'ont d'autre parti à prendre que de s'attacher au Roi, & qu'ils sont indécemment par-tout ailleurs qu'à la Cour. Il couroit au prémier bruit de révolte. & cherchoit à former un parti où son nom pouvoit être utile, mais dont il ne devoit jamais rien attendre. Le Roi commua la peine de mort prononcée contre lui en une prison perpetuelle. & le sit enfermer à Loche.

1459.

Cependant il s'élevoit tous les jours de nouveaux sujets de dispute entre le Roi & lé Duc de Bourgogne. Le Parlement aiant donné plusieurs arrêts contre Jean du Bois, Bailli de Cassel, sans pouvoir le faire obéir, le Roi envoya Guillaume Bouchet, Conseiller au Parlement, pour en faire des plaintes au Duc de Bourgogne. Le Duc répondit que cette affaire ne le regardoit pas; que la Terre de Cassel appartenoit à la Duches-

chesse; & qu'il en parleroit à son Confeil. Bouchet s'appercut bientôt qu'il 1459. n'avoit pas grande facisfaction à espérer. Sur les plaintes qu'il en fit, on lui déclara que le Duc n'avoit pas sujet d'être content du Roi, ni du Parlement, qui abusoit de son autorité en retenant toutes les causes de Flandre. Bouchet répondit avec fermeté, que ce qui pouvoit arriver de plus ayantageux aux Flamans, étoit d'être jugés par le Parlement, qui leur rendoit justice, au-lieu que tout se décidoit en Flandre par le caprice ou la violence. Tout ce que Bouchet put obtenir, fut que le Bailli de Cassel ne demeureroit plus sur les Terres du Duc qui relevoient du Roi.

Le Duc de Bourgogne s'étant plaintde son côté de plusieurs infractions au Traite d'Arras, on lui fit dire qu'il n'étoit guères fondé à se prévaloir d'un' Traité qu'il violoit tous les jours; que d'ailleurs il y avoit plusieurs articles auxquels on avoit dérogé par le Traité qui avoit été fait à Paris, lors du mariage de Catherine de France avec le Comte de Charolois; & que le Duc de Bourgogne venoit encore de conclure une trève avec les Anglois, anciens ennemis de la France. Sur cette réponse le Duc ordonna à Nicolas Rolin, fon Chancelier, de lui représenter le Traité d'Arras, le contrat de mariage du Comte de Charolois, & généralement toutes les pièces qui y avoient rapport, avec des

réflexions sur ces différent mémoires, pour remettre le tout entre les mains des Ambassadeurs qu'il envoyoit au Concile de Mantoue, que Pie II. avoit assemblé, & dont l'objet principal étoit d'engager les Princes Chrétiens dans une Croisade. Le Duc de Bourgogne vouloit que ce Concile sût arbitre des différends qu'il avoit avec le Roi, comme il l'avoit déjà été entre lui & les Electeurs, au sujet de la préséance qui avoit été ajugée au Duc de Bourgogne.

Pendant ces contestations la Dauphi67. Juillet, ne accoucha d'un Prince. Le Dauphin
envoya aussitôt des Couriers pour en
faire part au Roi, au Duc de Berri son
frère, aux Cours supérieures, & à plusieurs Prélats. Tous ceux qui reçurent
ces Lettres les tenvoyèrent au Roi,
pour savoir ses intentions. Le Roi ordonna des prières publiques en action
7. Acet. de graces, & écrivit au Dauphin pour

lui marquer sa joie.

Tout le monde parut sensible à cet évenement, mais personne n'en fit parostre une joie plus vive que le Duc de Bourgogne: il donna mille écus à celui qui lui en apporta la nouvelle, & ordonna que l'on fit des feux de joie dans

s. Août. tous ses Etats. L'Enfant fut nommé Joachim, le Duc en sut le Parrain, & la Marraine sut la Dame de Ravestein, femme d'Adolphe de Clèves, neveu du Duc, Antoine de Croy, Prémier Chambellan du Duc, porta l'Enfant à l'Eglise, à le Duc se rapporta. Il lui donna un meuble d'or & d'argent, & envoya les 1459. plus riches tapifferies dans la chambre de la Dauphine. Croy lui donna une nef de 60 marcs d'argent à fond de criftal.

Après le batême le Dauphin remercia le Duc de Bourgogne: Mon très cher Oncle, lui dit-il, je vous remercie du bien & de l'Donneur que vous me faites. Je ne le pourrai ni saurai desservir; car c'est voose impossible, finon que pour tout guerdon, je vous donne mon corps, le corps de ma femi me , & le corps de mon enfant : & s'étant découvert en parlant, le Duc mit un genou en terre, & né voulut jamais se relever, que le Dauphin ne se fût cou-vert. J'ai cru devoir rapporter cette circonstance, pour faire voir quel respect des Souverains, même du Sang de France, portoient à l'Héritier de la Couronne.

Le deuil succéda bientor aux fêtes, le jeune Prince ne vécut que quatré mois. Le Dauphin en conçut une si vive douleur, qu'il fit vœu de ne voir iamais d'autre femme que la sienne. mines prétend qu'il a gardé ce vœu, ainsi il faut placer avant cette époque la naissance des quatre filles naturelles de Louis XI. L'ainée nommée Guiette, qu'il n'a pas reconnue, se maria sans sa permission à Charles de Sillons, Sécrétaire de ce Prince; Isabeau fut mariée à Louis de St. Priest; Marie epoufa Aimar de Poitiers, Seigneur de Saint Vallier, Louis

Louis XI. eurces trois filles de Marguerite de Sallenage, veuve d'Amblar de
Beaumont. Jeanne, la plus jeune des
quatre filles naturelles de Louis XI. fut
reconnue & légitimée le 25. Février
1466. Les Lettres de légitimation portent que sa Mère étoit une veuve nomquée Phélise Renard. Jeanne fut marice
à Louis, Bârard de Bourbon, à qui
Louis XI. donna la Terre de Roussillon
en Dauphiné, & qui fut ensuite Amiral
de France. \*

Le ressentiment que Charles VII. nourrissoit contre le Duc de Bourgogne, & qui paroissoit assoupi, se réveilla bientôt. Charles qui avoit reclamé le Duché de Luxembourg au nom de Ladislas Roi de Hongrie, prétendit alors en prendre possession de son chef. L'Evêque de Coutance & Esternay allérent en qualité d'Ambassadeurs, notifier au Duc de Bourgogne, que le Roi avoit traité avec Guillaume Duc de Saxe, des droits qu'il avoit sur le Luxembourg par Elisabeth sœur & héritière de Ladislas. Ils pressérent en même tems le Dauphin de

Louis XI. donna en 1467. des Lettres de Légitimation à Marie fille de Foulques Dagoust Seigneur du Sault & de Raillanette, laquelle fur mariée à Jean Du Puy de Montbrun, le tout en faveur des services dudit Foulques. Il est dit que Marie est rendue habile à succèder, quosique née en adultère des deux côtés. Les Lettres suient enrégistrées au Parlement & à la Chambre ou se geoit l'Abbé de St. Antoine, & plusieurs Raillis qui avoient droit d'y sièget.

de retourner auprès du Roisson Père, & firent entendre que ce Prince étois 1450. convaincu que le Duc entretenoit la rebellion du Dauphin.

Le Duc qui avoit voulu que son fils, tous les Seigneurs de sa Cour, & les Prélats fussent présens à cette audience, répondit qu'il avoit recu le Dauphin. & lui avoit rendu tous les honneurs qu'il lui devoit; mais que ce Prince loin d'avoir été séduit ou d'être retenu. étoit le maître de retourner en France; & que s'il le vouloit, il y seroit reconduit par le Comte de Charolois, & qu'il n'auroit rien à craindre en si bonne compagnie. Il dit à l'égard du Duché de Luxembourg, qu'il l'avoit acheté & payé, & qu'il en feroit voir les titres. L'Evêque d'Arras prenant la parole pour le Dauphin, récapitula toutes les plaintes que ce Prince avoit souvent faites contre les Ministres, & insista sur l'abus qu'ils faisoient de leur autorité.

Cependant Thierry de Lénoncour, — Bailli de Vitri, & Jean de Véroil son Lieutenant, allérent en Allemagne chercher les titres concernant le Luxemi bourg. Le Duc de Saxe leur fit remet; tre tous les éclaircissemens nécessaires. les assura qu'il tiendroit la garanție stipulée par le contrat de vente; & less recommanda sur-tout que le Roi ne mit point ses drosts en compromis, parce que le succès en étoit sur par les voies ordinaires de la Justice.

1460.

Le Duc de Bourgogne ne doutant 1460. plus que le Roi ne recherchât l'alliance des Princes de l'Empire dans le dessein de déclarer la guerre, lui envoya des Ambassadeurs pour en être absolument éclairci, & ne dissimula aucun sujet dè plaintes. Il reprenoit tout ce qui s'étoit fait depuis le Traité d'Arras, & reprochoit au Roi de vouloir rompre la paix. d'avoir recherché l'alliance des Liégeois. des Bernois & des Princes d'Allemagne. de s'être ligué avec le feu Roi de Hongrie: que le Duché de Luxembourg n'étoit que le prétexte de la rupture, & que l'afile donné au Dauphin en étoit le véritable motif, quoiqu'on eut du lui en savoir gré.

Malgré la fermentation qu'il y avoit dans les esprits, il n'y eut point de rupture ouverte: la foiblesse du Roi, qui le faisoit désérer à tous les consells de ses Ministres, l'empéchoit aussi de se déterminer. Ce Prince, si digne de goûter la paix dont il vouloit que tout le monde pût jour, passoit sa vie dans les plus

cruelles irréfolutions.

D'un autre côté le Dauphin menoit à Genep une vie oisive, dans un tems où il auroit pu servir l'Etat. Il vivoit avec quelques familiers qui formoient sa Cour, & partageoit son tems entre la chasse, la promenade & la lecture \*, C'est à Genep, pendant le sejour da Dauphin, que les Cent. Nouvelles nouvelles ont été faites pout amuser ce Prince.

sans se meler d'aucune affaire, de peur de se rendre suspect au Duc de Bourgo- 1460.

·sug.

Cependant tous les Etrangers recherchoient fon alliance. Les Catalans & le Prince de Navarre lui envoyérent des Députés. François Sforce, Duc de Mi- 6. 02. lan, sit avec lui un Traité d'alliance, par lequel il promettoit d'assister de toutes ses forces le Dauphin, qui de son côté s'obligeoit d'envoyer au Duc de Milan quarre mille chevaux & deux mille archers, trois mois après en avoir été requis. On ne voit pas trop comment ce Prince auroit pu tenir un tel engagement, puisqu'il ne subsissoit alors que par les bienfaits du Duc de Bourgogne.

Les Dauphinois qui s'étoient plaints de la domination de Louis, le regretérent bientôt. Le Roi en exigeoit moins d'impôts, mais tout ce qui sortoit de leur Province n'y rentroit plus, au-lieu que le Dauphin y dépensoit non seulement ce qu'il en retiroit, mais encore les pensions qu'il recevoit d'ailleurs. Ils éprouvérent que la misère d'un Etat vient moins des impositions, que du dé-

faut de circulation.

Cependant le Dauphin, qui ne songeoit ... qu'à se reconcilier avec son Père, lui envoya Houarte son prémier Valet de chambre, pour faire encore une tentative. La réponse que le Roi fit donner par écrit, prouve que ce qui le touchoit Tomie I.

- le plus vivement, étoit le refus que son 1461. fils faisoit de le venir trouver : il s'en plaignoit amèrement dans sa Lettre, protestant qu'il ne donneroit jamais son consentement à la prière que lui faisoit le Dauphin de demeurer hors du Royaume. Il lui reproche de n'être pas venu partager les périls & la gloire de l'estpullion des Anglois. Il l'engage à le venir trouver, lui promet toute sureté, & lui dit qu'il y a plusieurs choses importantes qu'il ne peut communiquer qu'à Jui seul. Il paroit par la tendresse & meme par la douleur qui règnent dans cetce réponse, que le Roi auroit reçu son fils avec bonté, & que toutes les manœuvres des Ministres n'autoignt pas balancé la tendresse paternelle. Il est difficile de ne pas accufer le Dauphin de dureré; sa défiance l'emportoit trop sur ce qu'il devoit à son Père. Il semble même qu'il ne se croyoit pas sans reproches à cet égard; car il fit repartir Houarte, & au-lieu de répondre à la Lettre de son Père, qui effectivement niadmettoit point d'autre réponse que l'obéillance, il le prioit ilmplement de lui envoyer des Femmes pour servir la Dauphine, qui étoit prête d'acconcher, Elle accoucha d'une fille: ce fut la célebre Anne de Beaujeu, que Louis XI. déclara en mourant Régente du Royaume à l'âge de vingt-trois ans-

Il y entalors une negociation importante entre le Roi & le Comte, de Cha-

. gotois

----

ralois. Ce Prince qui haffioit les Croy, étoit résolu de les perdre; mais crais gnant le ressentiment de son Père, il envoya le Comte de St. Bol demander une retraite au Roi, & la permission de combattre sons ses ordres à la tête des troupes que Bon destinoit à la Maison de Lancastre contre celle Yorc; deux parties qui déchiroient l'Angleterre.

Le: Roi, après avoir fait examiner dans le: Conseil les propositions du Comte de Charolois, lui sit dire qu'il le recevrait avec plaisir, mais qu'il n'étoit pas encore déterminé à envoyer des groupes en Angleterre. Le Roi n'auroit pas été fâché que le Comte de Charolois, en faisant la même faute que le Dauphin, est fourni une occasion de sacrifier le Duc de Bourgogne d'une sacrifier le d

iLe Comte de Charolois ne trouvant pas la réponse du Roi asse précise, le sit presser de s'expliquer davantage; mais comme on ne vouloit rien répondre par écrit, non sit partir Genlis. Il le partir déjà seu plusieurs messages à ces sujet, lorsque le Roi soupgonna qualque conscert serie le Duc de Bourgogne soils Comte de Charolois: mais ce qui le détermina à nompre cette négociation, sut curon lui sit entendre que le Conte de Charolois vouloit user de violences contre les Copy. Le Roi qu'ilétoit malade E 2

fit écrire devant lui cette réponse: Pour 1461. deux royaumes comme le mien, je ne consentireis un vilain fait.

La maladie du Roi faisant tout apréhender, chacun pensa à ses intérêts. On prétend que la Cour fut divisée en deux partis; dont l'un, qui avoit pour chef le Comte du Maine, étoit pour le Dauphin, & que Dammartin étoit à la tête du parti opposé. Il est bien plus simple de penser que tous se tournérent du côté du Dauphin, & que Dammartin même songea plutôt aux moyens de gagner les bonnes graces d'un Prince qui alloit devenir son Mastre, qu'à former une brigue aussi folle qu'inutile. Il est vrai qu'il se répandit un bruit populaire, ridicule, & contraire à la constitution fondamentale du Royaume; savoir, que le Roi avoit voulu deshériter le Dauphin pour laisser la couronne à Charles son radet: c'est peut être ce qui a fait supposer qu'il y eut deux factions opposées: il suffit : pour détruire ce fait & les conféquences qu'on en a tirées, de lire ie Mémoire que le Comte de Foix; qui éroit uni au Comte du Maine, i donna pour fe justifien de l'accusation qu'on lui intentoit d'avoir été opposé au Daophin. Si quelqu'un entrété capable de ce des sein, le Comte de Foix n'est pas man-qué de l'en accuser, pour s'en disculper lui-même. ! li dit que l'an 1460. le Roj de Castille :iì avoit

avoit envoyé proposer à Charles VII. le mariage d'Isabelle sa sœur avec Charles second fils du Roi; & qu'il demandoit la Guyenne. Le Roy répondit ,, que .. Louis étant l'ainé, on ne pouvoit dé-" cider cette affaire sans lui, & qu'il " n'en tiendroit rien; qu'il espéroit que " son fils reviendroit à lui, mais que .. quand il ne le feroit pas, c'étoit à lui ... à aviser ce qu'il auroit à faire. " Le Comte de Foix parle ensuite de ce qui se passa pendant la maladie du Roi. Il dit , que le jour qu'on délibéra d'envoyer un héraut pour donner avis au " Dauphin de l'état du Roi, tous ceux , qui étoient présens au Conseil, juré-, rent de tout sacrifier pour réconcilier , le Dauphin avec le Roi, si ce Prince , revenoit de sa maladie, " & dit alora Monsseur du Maine, que de sa part il en étoit, & promettoit à Dieu de ainsi faire;

si fis-je moi de la miepne, Monsieur de Dunois de la sienne, & tous les autres pareillement. En effet la Lettre qui fut écrite au Dauphin, en consequence de cette 17 Iniliere d'libération, est signée par le Comte du Maine, le Comte de Foix, le Chance-lier Juvenal des Urfins, l'Evêque de Coutance, le Maréchal de Loheac, & le Comte de Dammartin. Il est vrai que le Dauphin en voyant d'abord les signatures du Comte du Maine & de Dammartin, s'imagina que son Oncle l'avoit abandonné; mais il n'étoit pas bien instruit lui-même de ce qui se passoit à la E 3 Cour.

IMGE

TATE II

Cour. Ses ennemis firent donner avis at Roi ou'il vouloit l'empoilonner. Ce coup fur le dernier pour ce malheureux Père. Affoibil par la maladie , confumé par le chagtin, il avoit la mort toulours bresence: cette image sit une telle impression fur son esprie, qu'il fat plusieurs ours fans vouloir ni boire ni manger. Ceux en qui il avoir le plus de confiance. le fupliérent de prendre quelques simens. Il voulut enfin céder à leurs inflances; mais les inteffins s'étant resferies par une trop longue abitinence, les alimens ne purent passer. Il mourus à Meun-fur-Vévre, le 22. Juillet 1461. dans la foixantième année de fon age, & dans la trence neuvième de fon regne. Ainsi finic Charles VII. après un règne atorieux regrete de ses Suiers. & refreqsé de ses Ennemia



HIS.



## HISTOIRE

DE

## LOUIS XI.

LIVRE SECOND.



Ours va paroître fur un nouveau théatre, & se dévoiler 1461, à nos yeux. C'est aux hommes subordonnés à se contraindre, les Rois ne s'y

croient pas obligés. Ils cherchent à disfirmuler leurs delleins, mais ils laissent: voir leur caractère.

Aussicht que Louis ent apris la mort de son Père, il la sit savoir au Duo de Bourgogne, & lui donna rendez-vous à Avesnes. Il ne porta le deuit qu'une matinée, & prit le soir même un habit

incarnat \* Le Duc de Bourgogne craingnant que les ennemis du Roi ne s'oppossissent à son entrée en France, coinvoqua la Noblesse de se Etats; mais
Louis plus soupçonneux que reconnoisfant, pe voulut pas laisser engergers
France un si grand nombre d'Etrangers,
d'engagea le Duc à ne garder que les
principaux Officiers de sa Maison. On
ne trouva point d'obstacle, le Chancelier Juvenal des Urlins, & la plupart des
Magistrats arrivérent à Avesnes, suivis
d'un nombre infini de personnes qui accouroient de toutes parts auprès du Roi,
& le conduisirent à Reims on il fut sa18. Août. cré. Les Pairs Ecolésiastiques s'y trouvérent tous, à l'exception de l'Evêque

vérent tous, à l'exception de l'Evêque de Noyon, dont la fonction fut remplie par l'Evêque de Paris. Les Pairs Laics fu-

F Je ne rapporte une circonstance, si nen imnore sante, tiue pour avoir occisso de resissement que plusieurs Historiens ent prétendu malà-propris est faire une preuve du mauvais naturel de Louis XI. Quelque joie secrette qu'il est pu ressentir de la mort de son Père, il étôit trop dissimulé sons somber dans une pareille indécence, si v'est été une. Les Auteurs n'ont pas fait attention que. Charles VII. en avoit usé ainsi, de de c'étoit l'hisge de mos Rois, ¿L'Auteur d'un joussée manuscrit dir expressément: Siste comme la Roi est mert, son fils plus prochain se vest de passpre. Il y grande apparence que nos Rois ne portoient de véritable deuil que pendant la cérémonid où ils sandoient les derniers devoirs à leur prédécessent de que prenant aussitôt après la pourpre, ou una couleur aprochante, ils ont insensiblement adopté pour leur deuil le violet, qui est une espèce da paparre.

furbit le Duc de Bourgogne, le Duc de Bourbon pour le Duc de Guyenne. 1261. le Comte d'Angoulême pour le Duc de Normandie. Les Comtes de Flandre, de Champagne & de Toulouse, furent représentés par les Comtes de Nevers, d'Eu & de Vendôme. Antoine de Croy fit la fonction de Grand-Maître; le Comte de Comminges, celle de Comnétable; & Joachim Rouault, celle de Grand-Reuver.

· Quelque sansible que le Peuple soit à ces sortes de fêtes, il fut encore plus touché de ce que fit le Duc de Bourgogne. Au milieu de la cérémonie du Sacre, ce Prince vénérable par son âge, & plus respectable encore par sa vertu que par son rang, se jetta aux pies du Roi, & le pria de pardonner à tous ceux qui l'avoient offensé. Le Roi le lui promit; mais il en excepta fept; qu'il ne nomma point. Il y a apparence que le Comte de Dammartin, Brézé, Andre de Laval Sire de Loheac, Louis de Laval Seignaar de Châtillon, & Guillaune Juvenal des Urfins Chancelier de France: étoient de de nombre les les deux autres, peuvent être allement confondus dans la quantité de ceux que Louis priva de leurs charges. Il fignala suffi par des graces le commencement de son règne : il nomma Antoine de Croy Grand-Maître de fa Mai-Jone le Batard d'Armagnac & Joachim Rouault furent faits Maréchaux de Fran-

ce\*, & Montauban, Amiral. Mauléont de Soule, qui avoit déjà le Gouvernement de Dauphiné, eut encore celui de Guyenne, & du Lau en fut fait Sénéchal. Jean d'Estouteville eut la place de Brézé Capitaine de Rouen. Beaufremont, Rolin & les autres Officiers du Duc de Bourgogne eurent autant de part aux graces du Roi, que les François

mêmes.

Le Duc, après avoir fait hommage au Roi pour les Terres qu'il tenoit de la Couronne, l'accompagna à Paris. Le Roi se rendit d'abord à St. Denis, où il sit faire un service pour son Père. L'Envêque de Terni Nonce du Pape, qui troit avec lui, ent la témérité d'y faisse † je ne sai quelle cérémonie d'absolution pour le seu Roi, qu'il prétendoit avoir, encouru l'excommunication par l'établissement de la Pragmatique. Il na pas-

Les Marschanx de France stoiens originaire, ment les prémiers Ecuyers du Roi sous le Connétable; mais leur dignisé sur diffusire avant la témus, parca qu'ils devinzent liteuremps des Sémus, parca qu'ils devinzent liteuremps des Sémus, parca qu'ils devinzent liteuremps des Sémus, avans que le Connétable est succéde à la place et aux sonditions du écnéchal. La dignité de Marschar de France in étoit pas abiciennement à vie semmeindéte du anjourd'hui. Il p'y en avoit d'abord que deux, ll y en eut quatre sous Charles VIL On n'en réonte que trois au plus à la fois sous les règnes siteurs, jusqu'é François la qui en sit cinqui deux, insqu'é François la qui en sit cinqui de puis le nombre a en a pas été fixé.

paroit pas que cette action air été relevis. Louis croyoit avoir alors affez 246% d'affaires, pour ne pas faire attention à une cérémonie frivole. D'ailleurs il s'intéressoit peu à la mémoire de son Père, & quoique l'envioqué du Nonce sût injurieuse à la Royauté, elle s'accordoit affez avec la dessisse que Louis avoit dés jà conçu, & qu'il executa bientôt.

Ce Prince fit fon entrée dans Paris le ytt d'Août: Tous les Grands du Royaume y partirent avec magnificence, & ce cortège étole fermé par un corps de plus été dauxe cens. Gentilshommes, tono François que Sujets du Duc de Bourgogne, Les Parifiens s'empressent de marquer leus joie dans cette occasion par des ares de triomphe, & des reprétentations de mystères du goût de cen-

tems-là,

Tandis que le Duc de Bourgogne de les Comte de Charolois, pour partagen la joie publique, donnaient tous les jours des fêtes, le Roi étoit uniquement livré aux affaires. Il commença par déposer le Chancelies Juvenal des Urlins, de donna la place à Pierre de Morvilliets, Hélig de Toutrelles for fair Prémier-Préfident à la place de Jean Dauvet, qui fut nommé Prémier-Préfident du Parlèment de Toulouse, en même tims qu'Adam de Corbie le fut de celui de Grenoble. Il le fit encore plus fieurs

fieurs autres changemens dans le Parle-1461. ment. Le Roi cassa la plupart des Officiers de son Père, pour placer ceux qui l'avoient suivi en Dauphiné & en Flandre \*.

Il v eut peu de postes d'importance qui ne changeassent de mastres. Cependant, comme il y avoit plusieurs nouveaux Officiers qui n'avoient d'autre mérite que d'avoir suivi Louis XI. dans sa disgrace. & qu'il en déplaça beaucoup à qui l'on ne pouvoit reprocher que leur attachement au feu Roi, & par conséquent leur fidélité, tous ces changemens ne tendoient pas au bien de l'Etat. Le Duc de Bourgogne s'appercevant qu'il étoit inutile de donner au Roi des confeils, qu'il recevoit avec plus d'égards que d'envie de les suivre , en dit son sentiment au Duc de Bourbon & lui annonça que des révolutions si subites causeroient infailliblement des troubles dans l'Etat. Brézé Grand-Sénéchal de Nor-

Crussol fut fait Grand-Panetier, Bailli de Chartres, bientôt après Sénéchal de Poitou, puis Gouverneur de Dauphiné & Grand-Maktre, de l'Artillerie, Gaston du Lyon fut généchal de Saintonge, Le Maréchal Rouault Sénéchal de Saintonge, Le Maréchal Rouault Sénéchal de Poitous, Hugues de Massip, dit Bournard, Sénéchal de Taubleuse. Lardie de Bat Sénéchal de Rouërgue, Pierre d'Aussigny Sénéchal de Périgord, Jean Sieur de la Barde Sénéchal du Limoussin. Bernard de Dong Sénéchal de Beaucaire. Jean de Bar de Baugy Baille de Tours. Josselin du Bois Bailli des Montagnes d'Auvergne. Jean de Gargue Salle Bailli de Troye, Relland de Lescouet Bailli de Montagis, Jean de Bosternen Bailli de Cottantin.

Normandie, fut dépouillé de ses charges, appellé à ban, & obligé de se ca- 1461, cher; mais quelques mois après son fils aiant épousé; Charlotte, sœur naturelle du Roi, Brezé rentra dans ses biens. & dans la familiarité qu'il avoit eue avec ce Prince.

· La disgrace du Comte de Dammartin fut beaucoup plus dure & plus longue. Il s'enfuit à l'arrivée du Roi, & fut long. tems errant & caché; mais s'étant enfin présenté pour qu'on lui fît son procès, le Parlement rendit, le 2. Août 1463. un Arrêt qui le condamnoit à un bannissement perpetuel. , L'Arrêt porte que sa la Cour avant de prononcer a reçu les , ordres du Roi, qui préférant miséri-" corde à justice a remis la peine de , mort au coupable. " Dammartin, aulieu d'être banni, fut mis à la Bastille. d'où il se sauva au commencement de la guerre du Bien Public. Ses biens furent confiqués; une partie qui provenoit de la confiscation de ceux de Jaques Cœur, fut rendue à Geoffroi Cœur son fils. Les Tetres de Rochefort & Caurienne furent données à Montespedon, prémier Valet de chambre du Roi; & la plus grande partie de la confilcation fut pour Charles de Melun. La Comtesse de Dammartin étant venue lui demander un asile, il la chassa inhumainement, &, fans un Laboureur de St. Fargeau qui la retira, elle seroit morte de faim. Quel-, ques années après, Dammartin rentra en 

146I:

grace, parvint à la plus haute faveur, & eut part à tous les évenemens confidérables du regne de Louis XI. Les hommes véritablement illustres, sunt coux dont l'Histoire se trouve siée à celle de leur Nation. Les services que les Chabannes rendirent à l'Etat, leur procurérent l'homeur de s'allier à la Maison Royale par le mariage de Chabannes avec Catherine de Bourbon, site du Comte de Vendome Prince du Sang. \*

Il sembloit que Louis affectat d'avoin une conduite directement opposés à celle qu'avoit tenue son Père. Il readit la liberté au Duc d'Alençon, & sir graco au Comte d'Armagnac, qui avoit été condamné sous le règne précédent, tant pour crime d'Etat, que pour un commerce incessueux avec sa sour qu'il avoit même épousée publiquement, après l'avoit crompée sur une fausse Dispense.

Le Roi n'oublis rien pour denner au Duc de Bourgogne des marques publiques de sa recomoissance. Il déclara hautement qu'il lui étoit redevable de la vis, & donna au Comte de Charoleis le Geuvernement de Normandie avec mente-lix mille livres de persion. Ces trois: Princes sembloient alors plus lien par les sentiments du ceur que par des intérêts politiques; mais cette union sus de peu de duren.

Louis, après avoir-pris congé du Buc de Bourgogno, partit pour-aller à Am-

<sup>&</sup>quot;Bi an 1484. fous le Lighe de Charles VIII.

boise voir la Reine sa Mère. Il appir en chemin que la ville de Reims s'écois 1461. foulevée à l'occasion de quelques nouveaux impôts. Il crut devoir fatre, au commencement de fon règne, un exemple capable d'effrayer les rebelles. Les Maréchal Romault & Jean Bureau eurens ordre de marcher vers Reims avec quelques troupes. Les habitans intimides des puterent auflitôr, pour représenter qu'ils n'avoient pas pu s'imaginer que le Roit ent ordanné la levée de ces impôts, as près la parole folemnelle qu'il leur avois donnée à son Sacre de nien pas imposer de nouveaux. Le Roi, qui voulois accountimen les esprits à une obéissance au veugle. Et non pas à interpréter sa volance, ordansia qu'on sie un exemple. Le Maréchal Rouault fit écarteles le chef de la rebellion, de mancher la tête à fix des plus fédicieux; pluseurs furenc bannis, & le Roi fic grace aux autres à la prière du Duc de Bourgogne.

On fit de pareils exemples à Angers, à Alengon & à Auxillac, où il s'étoit fair

quelques émeutes populaires. bepréssion sois de Louis sut d'affermir son autorité dans le Royaume. Les guerres concinualles où Charles VII. stemit trouvé engagé pour reconquérir la France, avoient prodigieulement augmenté la puissance des Seigneurs, quit crespoient devois passager fob autorité, comments avoient parrage see diffraces. Les firmes du Sang comprenoisie une 4.1 grande

choit à l'éludér par des retardemens, & 1461. voulut le transférer à Boulogne & enfuite à Ferrare. Les Pères du Concile. au lieu d'acquiescer à la Bulle d'Eugène, le citérent à comparostre. & le menacérent de le déposer s'il n'obéisbit pas. Le Pane irrité de cette menare excomtaunia le Concile, qui de son côté déposa Eugène, & nomma à sa place Amédée VIII. Duc de Savoye, fous le nom de Félix V.

Charles VIII. après avoir cherché inutilement à concilier le Concile & le Pape, craignit que le schisme ne se répany dit en France. Il convoqua en 1438 us na Assemblée à Houses, où se trouvérent le Dauphin, les Princes du Sang, untsiles Grands & les Prélats du Royaumt. La Consile y envoys des Ambatfadours, qui présentérent à l'Assemblée les Canons qui venoient d'étre faits à Bale. Le Roi les fin examiner avec foin-03 après avoir pris les avis de tous les Raciéfiestiques & Lasques, qui déctarérant quille étoient propres à rétablir une bonne discipline dans l'Eglise, il fir une Ordonnance de tous ces decrets four les nam de Proginitique Santida Co da fit publica & enregistrerien Baldement, pentr être! obderivée dans toné le Royaumer

Le prémier article consient deux Canons, par lesquels le Concile déclare que tout Concile Général représente l'Eglife Univerfelle, & qu'il a une autorice spirituelle à Inquelleurelle du Pape.

même est soumise.

"Il est ordonné par un autre Detret, es que le Concile Général se tiendra cous les dix auxs; que le Pape, en cas de névectifité, pourre abréger ce terme, mais aou pas le prolonger; & qu'à la sin de chaque Concile, le Pape ou le Concile désignera le lieu où se tiendra le Concile le suivant.

1464.

Le second article contient le Derret du Concile touchant les Elections; la normination aux Evêchés & autres Benéficus, est étée aux Papes, qui l'avoient usurpée. Il est ordonné que chaque El gtisté élira son Evêque; chaque Monassère: , son Abbé ou Friens, & ainsi des autress. L'Ordonnance ajoute que le Roi et les Princes pouvront recommander par simples prières éloignées de toutes violences, les Sujets qui seront le plus affectionnée à l'Etat.

\*Le troisième article abolie l'abus de Réservations & des Graces especiations. Les Papes, afin de prévenir les élections, nommoient aux Bénéfices avant qu'ils fussent vacans; ces nominations s'appelloient Graces Expectatives. Si le Pape n'avoit pas pris-cette précaution avant la mort du Titulaire, il déclaroit qu'il s'étoit réservé depuis longuems la nomination à ce Bénéfice. Cet abus, qu'on nommoit réservation, privoit du droit d'élection ou de nomination ceux à qui il appartenoit légisimement.

Le cinquième article ordonne que les saufes ne poursons être évoquées à Ros

me

me que par appel, après avoir été por-1461, tées devant les Juges naturels, desorte

que la subordination soit gardée.

Le neuvième article contient un Canon du Concile, qui abolit les Annates qu'on faisoit payer à Rome pour les prosissons des Bénésices, & pour un prétendu droit de confirmation des Elections ou Collations.

Tous les autres articles comprennent un grand nombre de règles, qui ne tendent toutes qu'à rétablir & à maintenir

la Discipline Ecclésiastique.

Eugène IV. & ses successeurs regardérent la Pragmatique comme le plus grand attentat à leur autorité. Æneas Silvius Piccolomini étant parvenu au Pontificat sous le nom de Pie II. réso-

lut absolument de l'abolir.

Pie II. n'avoit jamais eu dans ses actions d'autre motif que son intérêt perfonnel; peu scrupuleux dans le choix des moyens de réussir, les plus surs lui paroissoient les plus justes; le succès étoit sa règle d'équité. Indifférent sur les opinions, il prenoit plutôt un parti qu'il n'adoptoit un fentiment & embrassoit la vérité quand elle pouvoit lui être utile. C'est ainsi qu'étant Sécrétaire du Concile de Bâle, il en défendit l'au. torité par ses écrits. La Cour de Rome ne négligea rien pour desarmer un ennemi si redoutable. Elle ne devoit pas se flater d'en faire un défenseur de ses prétentions, du moins qui pût les perfuaqu'alors, rendoir suspect tout ce qu'il pouvoit dire dans la suite : les retractations deshonorent souvent, mais elles sont rarement utiles, parce qu'elles ne prouvent guères que la foiblesse ou l'intérêt de celui qui se retracte. La Cour de Rome ne songeoit qu'à se délivrer du plus ardent de ses adversaires, & y réussit par les graces dont elle le combla. Æneas Silvius écrivit alors contre le Concile, & marqua tant de chaleur pour les intérêts de la Cour de Rome, qu'il fut élevé au Pontificat.

Pie II. étoit laborieux, fobre, qualités affez fouvent unies à l'ambition; il parloit avec feu, & cultivoit les Lettres: cependant les Vers & les Romans qu'il a laissés, ne font pas affez d'honneur à fon esprit pour faire excuser le tort qu'ils faisoient à son état. Il fut plus recommandable par quelques qualités de Prince, que par les vertus d'un Poncife; & se regarda moins comme le Vicaire de Jésus-Christ, que comme le Successeur des Césars.

L'e prémier projet qu'il forma, fut de détruire la Pragmatique, qui étoit un sémoin continuel de la contrariété de sa conduire. Josfrédy, Evêque d'Arras, lui parut un homme très propre à servir ses desseins; & celui-ci, voyant que le Chapeau de Cardinal seroit le prix de se services, n'oublia rien pour satisfaire le Pape. L'Evêque d'Arras venoir d'être

.1401.

d'être nommé Légat auprès de Louis XI. Il s'attacha à gagner la confiance, & lui rappella les plaintes qu'il lui avoit entendu faire au lujet de l'autorité que les Grands du Royaume avoient usurpée sous les ragnes précédens : il lui représenta que l'unique moyen de diminuer leur puissance, étoit d'abolir la Pragmatique, parque que le crédit qu'ils avoient dans les élections seur faisoit un urrès grand nombre de créatures, qui s'auscherojent uniquement au Roi. Lorsqu'il y augoit tout à espèrer de se recommandation auprès du Pape, qui ne lui resuscroit jamais rien.

Les discours de l'Evêque d'Arras faifoient une vive impression sur l'espait du
Roi, qui d'ailleurs n'avoir que mon de
panchant à détruire sout se qui étoit
l'ouvrage de son Rère Capendant, comme il ne pouvoir pas s'empscher de
voir que le Pape étoit plus intéressé que
lui à la suppression de la Pragmatique,
il voulut prositer de cette circonstance
pour l'engager à favoriser le safroits du
Duc de Calabre sur le Roysume de Na-

ples, au préjudice de Resdinant que ce Pape foutenoit auvertement.

Pour comprendre l'inseiet différent que Louis XI. & le Pape prendient dans cette querelle, il est mécellaire de ferrappellet qu'Alphonse d'Arragonaveit usurpe le Royaume de Maples sur Rent d'Aujou. Après la mort d'Alphonse. Ferdinand son sils naturel en demanda

Pintelbiture zu Pape Claffate III. qui la minte lui refusa. Soit qu'il eut dessein d'y me- ruor. tablir la Maisan d'Anjou, foit qu'il voulat en inwestir son neveu Bierre-Louis Borgia. alors Rréfer de Rome : 11 de Clara seulement par une Bulle, que le Royaume de Naples, dont les Papes woient disbosé comme Seigneure Soul verains siétait idévolu à l'Eglife par la mort d'Alphonfe. Sulince VII. étant mort fix semaines après Alphonse, Pie il. idonna l'investiture du Royaume de Naples: Ferdinand, dont la fille éponla Antoine Piccolomini, neveu de ce Rapé. Cependant la Maison d'Anjou avoit dans Naples un paroi puffant. Jean Duc de Calabre, fris du Roi Roné, & confin-germain de Louis XI. jugeant que la circonftance étoit favorable, partit de Gènes, où il commandoit depuis trois ans pour la France, s'avança vers Naples, & gagna la bataille de Sarno. Ferdinand étoit réduit à la dernière extrémité, & le Duc de Calabre alloit se voir maître de Naples, lorsque le Pape unplora en faveur de Rerdinand le fecours de Scanderbeg Roi d'Albanie.

Le nom seul de Scanderbeg éroit capable de relever un parti. Son Père Jean Castriot, Prince de l'Epire, qui est une portion de d'Albanie, étoit un des Despotes qui avoient sub le joug des Ottomans, il avoit été obligé d'envoyer ses voatre sils en étage apprès d'Annuat II. Chorges, le plus jeune, eau le bonieur

· - 1

de plaire au Sulran par les graces de la figure & de son esprit. Amurat le fit circoncire, le sit élever dans la Loi Mufulmane & lui donna le nom de Scanderbeg, Beg, fignifie Seigneur, & Scander . Alexandre.

A peine étoit-il sorti de l'enfance. qu'Amurat le mena dans ses expedia tions. On ne parla bientôt que de son adresse, de sa force prodigicale, & de son intrépidité. Un Tantare d'une taille gigantesque, & connu par une valeur féroce, étant venu à Andrinople, Scanderbeg demanda la permission de le combattre, & le tua aux yeux du Sultan.

Peu de tems après il rencontra à Burse deux Persans qui se vantoient d'être invincibles, & qui le défiérent. Scanderbeg accepta le défi. Il étoit convenu de les combattre séparément; mais aiant blessé le prémier qui se présenta, l'autre viola les loix du combat, & vint au fecours de son camarade. L'intrépide Albanois, enflammé de colère & indigné de leur perfidie, les attaqua avec tant de force & d'adresse, qu'il perça l'un, fendit la tête de l'autre jusqu'aux dents, & les étendit morts à ses piés.

Amurat, charmé de la valeur de Scanderbeg, lui confia les entreprifes les plus importantes, & par-tout le choix du Sultan fut justifié par la victoire. On remarquoit que Scanderbeg : en prodiguant le fang de ses ennemis, répargnoit celui des Chrétiens. Quoi qu'il de pro-

professat le Mahométisme, jamais la Religion de fes Pères ne s'altéra dans son 1461. cœur: il se déclara Chrétien aussitôt que les circonstances le lui permirent. Elles arrivérent bientôt par la mort de Jean Castriot, dans le tems que Scanderbeg servoit Amurat sous le Pacha de Romanic contre Hunniade Général des Hon-

grois:

Tome I.

Le Sultan donna ordre au Pacha de Macédoine de s'emparer de Croye, Capitale de l'Albanie, sous présexée de garder ce Royaume en dépôt, pour le re-mettre ensuite entre les mains d'un des fils de Jean Castriot; mais en même tems il sit empoisonner les trois ôtages qui étoient à Andrinople Scanderbeg ent eu le même fort s'il n'eut pas été à l'Armée, où le Sultan espéroit que sa valeur le feroit périr. La fortune en décida autrement. Le Pacha de Romanie fat battu & fait prisonnier par Hanniade. Scanderbeg ressentit une joie secrette de cette défaite, & se sauva avec une partie des troupes qui lui étoient dévouées. Il força le Chancelier du Pacha d'expédier une Lettre à celui qui commandoit dans Croye, par taquelle il lui étoit ordonné de la part du Sultan de remettre cette place entre les mains de Scanderbeg. Ce Prince, agé alors de vingt-neuf ans, rentra ainsi dans la Capitale de ses Etats, & reconquit en peu de jours tout ce que les Turcs avoient ulurné

1461.

contre Scandorseg pluseurs frances formidables : olles furent bosses défaites. es Pache Ali & Multapha , deresbeg et tous les Généraux Tares qui s'écoipat tant de fois fignalés par leurs vistoires, furent forcés de céder à une poignée de monde, commandée par un Prince dent les Etats n'étoient qu'une foible Protin-

pe de l'Empire Ostoman. Amurat, auffi fuzieux vontre fes Gieté raux que contre son osmenis, instelacen perfonne pour affiéger Croye. La flège fut fanglant, les ausaques vives, da défense vigoureufe. Le Sultan, ien lattaquant la place à force ouverte, cherchoit par mille pratiques feereures à corrompre les principaux Officiers de la garnison; tous furent sufficieles que byaves. Tandis qu'ils repessiesent les estégeaus. Scanderbeg les soegoit dans leurs retranchemens, & les obligeau de Inspendre leurs attaques, pout songer à lour défense; sucun péril n'éconnoit fon gourage i mais quaiqu'il est mérde farmein plus de déux initie Tures juis mais il ne prélima effez de fa valeur pout negliger les melores que difficule prudente. Amust ne posvant ni vinnetemi fédate fes canetais, défespéré de voir-le Puissance Ottomine, concinent qui faifoic transbler l'Afie ; meninferperdro dens l'ilipire, mousuride chagrinide Mahomet II. héritier de l'Empire de

Ania. A signide

je da fureur de fon Père , ne fut pas . s heureux que lui contre Scander- 1461. er il ne pouvoit remporter aucun aherse en price dans le tems qu'il me le siège devant Croye; il fut oblige de le lever, & de faire la paix. fut dans cette occasion qu'aiant oui dire due posudethes donnon in pomme es le lui envoyer. Le Sultan hi aiant mande enfoire qu'il ne trouveit pas ce fabre mellieur qu'un autre ... l'Albanois lui fit dire qu'il ne lui avoit pas envoyé son bras. Si les Chrétiens eussent été plus fensibles à la gloire; s'ils eussent été aslez fages pour duspendre leurs querelles particulières; a ils aulient connu leurs véritables intérêts, en le réuniflant conere leur ennemi commun. le Trâne Otcoman pouvoit être renverlé. l'Europe & l'Asie sortoient d'esclavage; mais les Vénitiens & Alphonie Roi d'Arragon, furent les seuls qui fournirent quesques Incours à Scanderbeg. Ce fut pour recompaine ceux qu'il avoit recus d'Alphonie, qu'il passa au secours de l'exdinand. à la tête de huit cens chevaux. .Ce corps peu nombreux, mais accoutume à vaincre, fit changer la face des affaires. Le parti de Ferdinand l'emporta & le Duc de Calabre, après avoir été défait près de Trois dans la Pouille, sus contraint de repaller en Provence: iains loin que la France retiran aucun avanaubioub.

avantage des fecours qu'elle avoit don-1461. nés au Duc de Calabre, elle perdit encore Genes. Le Duc en aiant tiré la meilleure partie des troupes qui la retenoient dans le devoir, les Génois fe révoltérent contre les François, & les

massacrérent presque tous. Charles VII. étant mort sur ces entrefaites, on ne doutoit point que Louis XI. ne tournât ses armes contre les Génois; mais il avoit d'autres desseins sur l'Italie. Comme il avoit résolu de donner sa fille Anne de France en mariage au Marquis du Pont, fils de Jean Duc de Calabre, il voulut faire avoir au Duc l'investiture du Royaume de Naples; & que cette Couronne fût le prix de l'abolition de la Pragmatique. Il charges l'Evêque d'Arras de ne conclure avec le Pape qu'à cette seule condition. On voit que dans une affaire qui intéressoit l'Eglise & l'Etat, chacun ne songeoit qu'à son intérêt particulier; le Pape vouloit augmenter sa puissance, le Roi cherchoit à rétablir la Maison d'Anjou. & Joffrédy n'ambitionnoit que le Chapeau de Cardinal

Louis étoit persuadé que le Pape, pour obtenir l'abolision de la Pragmatique, accorderoit au Duc de Calabre l'investiture du Royaume de Naples. Pie II. comptoit qu'il en seroit quite pour donner le Chapeau à l'Eveque d'Arras, & celui-ci ne sorgeoit qu'à faire servir à ses interêts ceux qui lei etoient

étoient confiés. Il savoit que le Papen'abandonneroit jamais Ferdinand. & 1461. que loin de favoriser les François, il feroit tous ses efforts pour les écarter de l'Italie. Joffrédy jugeant donc qu'il ne gagneroit rien sur l'esprit du Pape, s'attacha à tromper le Roi. Il lui fit entendre que le Pape lui donneroit satisfac. tion au sujet de la Maison d'Anjou, mais qu'il n'étoit pas de la dignité du St. Siè. ge d'inveftir le Duc de Calabre avant la suppression de la Pragmatique; au-lieu que fi Sa Majesté commençoir par la supprimer, on ne seroit nullement scandalifé de voir le Pape embrasser les intérêts d'un Prince à qui ceux de l'Eglise seroient si chers.

Ce raisonnement n'étoit ni juste, ni même spécieux; mais l'Evêque d'Arras employa tant de follicitations & de séductions auprès du Roi, qu'il obtint enfin son consentement. Il en donna aussitôt avis au Pape, qui écrivit dans 12. 08. le moment au Roi. Sa Lettre est remplie de remercimens si vifs, & d'éloges fi outrés, qu'il paroit bien qu'il vient d'obtenir une grace à laquelle il devoit peu s'attendre. Louis y est traité du plus grand Roi que la France air jamais eu; le Ciel ne l'a choisi, ne l'a protegé, ne l'a orné de tant de vertus, que parce qu'il devoit un jour abolir la Pragmatique; la gloire d'avoir terrassé ce monfire est au-dessus de celle d'avoir domté l'Univers, ou d'avoir rendu les hommes

heu.

heureusi. De Pape finis fa Lettre par the à renouveller cotte folie des siècles piécedens, qui svoit coure la vie à un pombre infini de Chrétiens, & qui, fan's produire aucun avantage reel pour le Religion . Mavoit fervi qu'à augmenter la puillance des Papes. Cette Lettre étoit d'autant plus adsoite , que le Pape y parloit toufours au Roi comme s'étant engage à la fuppres sion de la Pragmatique, de l'empectapit par là de retourner en aplière. En effet. le Roi prit les derniers engagemens 27. Nov. dans la réponse qu'il fit à Pie II. Esle étoit d'ailleurs remplie d'éloges & de foumissions que le Roi pouvoit surrelle in Vicaire de Jefos-Christ dints dent le Pape ne devoit pas le faire une milit cation perfoundled L'Eveque d'Arras content de profiter du fuções ; écilvis au Papes pour initien donner toute la gloire, & fai aprendre en même cems qu'il avoir fair chasser de l'Eveche de Poitiers, Gamet qui s'en étoit empais en vertu d'un atret du Parlement. Cette action, divid, s'été un comp de foudre nour les défenseurs de la Pragmatiques 'Everne d'Arras employoit dans fa Lettre cet art il für aupres des Grands. qui consiste à leur rapporter l'honneur d'un fucces, & kecarrer toute idee d'op bligation de leur patt; parce que leur reconnoillance n'est jamais plus vive que lorfqu'ils croient accorder une gra-

ce,

de , de non pas récompender un fervice.

Hin effet, Pie II. n'out pas plutôt reçu
cette Lettre, qu'il fit une promotion
de fix Cardinaux, dans laquelle l'Evès
que d'Arras fut compris. Il envoya
auffi au Roi une Epée bénite avec quas
tre vers Latins, gravés fur la lame,
pour en relever le prix \* Louis reçut
avec grand appareil ce présent par les
mains du Nonce Antoine de Nocetts ou
de Nome, de cette frivole cérémonie
fut toute la récompense qu'il tira du fis
crifice qu'il faifoit au Pape.

Le Parlement à qui le Roi, suivant l'urage, & par le conseil même du Pape et cle l'Evoque d'Arras, communique fon dessein pour donner plus d'autenti-cité à l'abolition de la Pragmatique, s'y opposit avec beaucoup de sermeté, et sit des remeatrances si fortes & si se gos, qu'elles surent adoptées par le Clergé & par tous jes autres Corps da Royaume.

H repréfents que la Pragmatique se voir été faire dans l'assemblée la plus folemnelle, après de mures délibérations, de conformément aux Conciles; que c'étoit à une ordonnance si fage que l'on devoit le maintien de la Discipline Ecgléssatique; qu'elle ne contenoit pas

Berras in Tureas sua me, Lefeice, furentes Déctora, Gratorum fanguinis ulter ero:

Coronet imporium Mahumeris, de inclysa surfus
Galloram virous se peros aftra duce.

un seul article qui ne sût tiré des Ca1461. nons des anciens Conciles. Le Parlement entra dans le détail des principaux
abus qui alloient renastre; rels que les
élections contre les Canons, les usurpations sur les Collateurs, les réservations,
les graces expectatives, la nécessité d'aller plaider à Rome, & les sommes immenses qui y passoient par les concussions de la Daterie.

Les remontrances du Parlement n'eu1462 rent aucun effet, & ne servirent qu'à
24ques le prouver ses lumières & son zèle. L'Evê25- Avill que d'Arras partit pour Rome avec Richard de Longueil, Evêque de Coutances, Jean de Beauveau, Evêque d'An-

gers, l'Evêque de Xaintes, Pierre d'Amboile, Seigneur de Chaumont, Chef de l'Amballade, & Royer, Ballli de Lyon. Les Amballadeurs firent leur en-

Lyon. Les Ambassadeurs firent leur entrée à Rome avec un nombreux cortège. Presque tous les Cardinaux sortirent au-devant d'eux. L'Evêque d'Arras remit au Pape l'original de la Pragmatique, & reçut dans la même audience le Chapeau de Cardinal. Il dit dans sa harangue, que le Roi, après avoir donné à Sa Sainteté la marque la plus éclatante de son zèle & de son attachement,

espéroit qu'on rendroit justice à un Prince de son sang contre l'Usurpateur Ferdinand; & qu'en reconnoissance de ce service, la France fourniroit quarante mille chevaux & trente mille archers pour faire la guerre aux Turcs. Le Pape, be au-lieu de répondre à cet article, & pour évirer de traiter, la question du 1462. Royaume de Naples, confomma l'au-

dience en éloges pour le Roi.

On ne peut exprimer la joie que Rome fit éclater. Les travaux furent suspendus, on ne voyoit que processions en actions de graces. Ce n'étoient que feux & illuminations: le Peuple, qui marque toujours sa joie par la licence. fit des représentations de la Pragmati-

que. & les traina dans les rues.

Lorsque l'ivresse fut un peu dissipéce Chaumont, qui n'avoit pas les mêmes raisons que le Cardinal d'Arras de trahir fon devoir, parla de-nouveau des droits de la Maison d'Anjou; mais le Pape évita toujours de répondre positivement sur cet article. Il prétendoit au'il n'avoit donné l'investiture à Fer--dinand, que parce qu'il l'avoit trouvé en possession; & que si les deux competiteurs vouloient le prendre pour anbitre de leurs droits, il leur rendroit iustice. Les Ambassadeurs revinrent donc sans avoir pu rien obtenir. Cardinal d'Arras n'évita sa disgrace, qu'en persuadant au Roi qu'il étoit luimême la dupe du Pape, & en marquant un dépit affecté qui flatoit celui de ce Prince.

Le Roi voulant faire encore une tentative, fit repartir pour Rome le Cardinal d'Arras avec Hugues Massip, surnommé Bournazel, Sénéchal de Toulouse. Bour-٠,٠,٠

-3

1462:

Bournazet portá la parole, ii Le Rei 4. mon Maitre, ditrik au Pape, vous a prié de rappeller les troupes que vois .. avez envoyées au secours de Ferdinand, & de ne plus faire la guerre à un Prince de son sang. Vous fayez a, que ce n'est qu'à cette condition qu'il a. a aboli la Pragmatique. Il a voulu que dans for Royaume on your rendit une pleine & cutière obeissance : il vous demande encore de vouloir bien , être ami de la France, sinon j'ai ordre de commander à tous les Cardia. naux François de se retirer. & vons 4. no. devez pas douter qu'ils n'obeff a. sent. " Bournazel avoit ordre de parder avec hauteur, & d'user de menaces. .fans en venir aux effets. Les Cardinaux nétoient d'avis de donner fatisfaction au -Roi & de ne pas irriter un Prince muissant & vindicatif: mais le Pape sinformé par le Cardinal d'Arras des instructions secrettes de l'Ambassade, rémondita -... Nous avons de taès grandes obli-

gations au Roi de France mais cela in ne le met pas en droit d'exiger de 3, nous des choles comre la jultice de 3, contre notre homeirer moss avons se envoyé du feitours à Ferdinand, en vertu des Traités que nous avons faits avec lui. Que le Roi votre Maître oblige le Dac d'Anjonda mettra les armes has att apputsuivre fon droit par daiveir da la justice. Si Ferdinand

refule de s'y foumettre, nous nous ---, déclaratons contre lui; nous ne pout 1462, vone promettre rien de plus. Si les , François qui sont dans cette Cour , veulent le retirer, les portes leur sont , ouvertes". Le Pape ne faisoit parois tre tant de hauteur, que parce qu'il comprete fur la modération du Roi, aina come seconde Ambaffade fur aufli inutils que la prémière. Louis XI. également honteux & in-

diane d'avoir été joué fi indécemment sut prêt de rétublir la Pragmatique, & se sur reteriu que par la craînte de pasfor pour leger; mais il permit au Parlement de la faire exécuter, excepte dans les deux articles qui regardoient les réforwations & les graces expectatives,

offredy qu'en nommoit depuis peu le Cardinal d'Albi, auroit voulu détrui-To fon ofeste duvrage, & n'oublia rien dans la faite pour traverser les desseins du Papa. Ce changement venoit de ce qui Pie II. en lui donnant l'Evêché d'Albi avoie refulé d'y joindre l'Archevêche de Belancon, & lui avoit fimplement luiffé le choix des deux Sièges. Le Cardinal choffit Albi, dont le revenu concile pies confidérable ; mais il s'em-Persa comme fi on lui ent fait la plus naus injustice, s'imaginant que la Cour de Romoguroit du violer toutes les loix pour lui comme il les avoit trahies pour elle 19 il femble que les hommes n'exigent jamais plus de reconnoissance, ce, que lorsqu'ils sacrissent la verm qui

1462. porte la récompense avec elle.

La question sur la Pragmetique fut encore agitée dans la suite : on verra une dispute très vive qu'elle fit nastre entre le Cardinal Balue & le Procureur-Général Saint-Romain. Cette affaire n'a été totalement consommée que par le Concordat de François I. avec Léon X.

Le Roi n'étoit pas tellement occupé de cette négociation, qu'il ne songeat aux affaires de l'intérieur du Royaume. Il affigna cinquante mille livres de revenu pour le douaire de la Reine Marie d'Anjou sa Mère. Il donna le Duché de Berry en appanage à son frère Charles de France, & y joignit encore douze mille livres de pension. Il s'apliqua particulièrement à faire fleurir le Cominerce; & pour empêcher de fortir de France l'argent qu'on portoit aux Foires de Genève, il en établit de parcilles à Lyon, avec les mêmes privilèges pour les Etrangers que pour les Regnicoles.

Comme il vouloit attacher les Seigneurs à la Cour, il les faisoit ordinairement manger avec'lui, desorte que la dépense de la table, qui la prémière année n'étoit que de douze mille livres, fut portée dans, la suite jusqu'à vingtfix & a trente-lept mille livres, es y comprenant les gages de l'écurie, fur quoi le Roi fut prié par les Généraux des Einances de modérei la dépenhe who said special cuosingly

Le Roi s'étant rendu à Tours, Francois II. Duc de Bretagne, lui envoya 1462. une célèbre Ambassade, pour le complimenter sur son avenement à la Cous ronne. Louis craignoit que le Duc arrivant bientôt après ses Ambassadeurs, pour rendre son hommage, ne se trouvât avec le Comte de Charolois, & què ces deux Princes ne formaffent ensemble quelque liaison contraire à ses intérês. Pour prévenir leur entrevue, il vouloit s'avancer en Bretagne, sous prétexte de s'acquiter d'un vœu à Saint Saul veur de Rhedon; mais le Duc de Bretagne, qui avoit, dit-on, dejà fait un Traité avec le Comte de Charolois par l'entremise de Romilly Vice-Chancelier de Bretagne, arriva à Tours avant que le Roi en fût parti.

Le Duc n'avoit rien oublie pour paroître avez un cortège capable de donner une grande idée de fa puissance. Il
rtoit survi des principaux de sa Cour,
tels que Laval, Rieux, Lévi Sieur de
Vauvert, La Roche, Derval, Malestroit, Couvran de Broon, Lannion,
Contivit, et un grand nombre d'autres.
Ce Prince ne rendit qu'un hommage
simple. Le Roi vouloit que l'hommage
fût lige; mais il prit le parti de dissemuler, jusqu'à ce qu'il trouvât une cir-

constance favorable.

Cependant il passa en Bretagne, & prit ensuite sa route vers Bayonne, pour se trouver au rendez-vous dont il étoit

3462.

convenu avec le Roi d'Arregon, affir de pacifier les troubles de Catalogne, dont il est nécessaire de faire connestre l'origine.

Jean d'Arragon, frère du Roi Alphonfe, avoit épousé en prémières nôces Blanche de Navarre héricière du coure couronne; il en avoit eu un fils qu'on nommoit le Prince de Viene, de deux filles. Blanche, l'ainée, épousa Henri IV. Roi de Castille, surnommé l'Impérisses; Léonor, la cadette, fat mariée au Comte de Foix.

Blanche, Reine de Navarre, étant morte, la couronne appartenoit au Prince de Viane, aux termes du contract, qui ne donnoit au Roi Jean la régence du Royaume que juiqu'à la majorisé de fan fils.

Le Roi de Navarre signt appulé en lecondes nôces leanne Henriques fille de l'Amirante de Castille, en cut un fils, qui fut Ferdinand le Catholique. nouvelle Reine, d'autant plus jalouse sie ion rang qu'elle n'ésoit pas née pour y monter, perfusida à son meti de mader la couronne, sk résolut même de la faire passer sur la tête de Fordinand Après avoir, séduit le Roi per ses ichenmes, elle acheva do le aubjugaet pur les artifices de s'ampere du l'autorité. Le Prince de Viane n siene pour du que des droite qui deviennent feuvent un crime , quand ile ne foat pas foutches par la force z ésoit parvenn à l'âge de والمناه trente

treats and line evoir pu bleenir pilkies the fan Perti, qui étoit devenu son Tyran, . 1469. At the les Loix avoient fait fon Spier en Navarra. Le respect filial l'eur peut-être complorté fitr les droits du Souverain, si Le Prince de Viane n'eur été déterminé mar les manvais traitemens qu'il efficyoir. & par les sollicitations des plus fidèles Navarrois qui demandoient leur Prince -légicime: Le Royaume fé parragea entre le Père, & le Fils : ils marchérent l'un concre l'autre. & une bataille décida de la couronne. Le Prince de Viane la perdit. prit la fuite, & passa auprès de son Oncle Alphonse Roi d'Arragon, dont's espéroit le secours, ou du moins la médiation; mais Alphonse étant mort quel-.que tems après, Jean son frère lui succé-.. 4 T Dec. -da. 🔞

Le Prince de Viane voulant se faire an appul, rechercha l'alliance de Henri Roi'de Castille, son beau-frère, & de--manda en mariage l'Infante isabelle, fœur de Hebri. Le Roi d'Arragon averti que - ce mariege attoit se conclure résolut de s'affuter de son fils & d'user de distimulation Higonvoqua les Etats d'Arragon - à Frans diceux de Catalogne à Lérida. Comme l'usage étais de faire reconnosere l'héritien présontif. le Roi manda à fon fils de le venir trouver à Lénida. Le Prince, qui) croyait qu'il suffissit de n'a--moir men, à le reprocher pour ne rien corsindre, su qui respectate trop son Père pour le founconner d'une perfidie. fe 

rendit auprès de lui, malgré les avis qu'il ,1462. recevoit de toutes parts. Il reconnut bientôt qu'il avoit eu tort de les négliger, & fut arrêté en arrivant à Lérida.

Les Catalans & les Députés des Etats d'Arragon reprochérent au Roi de violer le Droit des Gens. Ce Prince, pour se justifier, imputa à son fils les crimes les plus noirs: la calomnie, la violence & l'artifice surent mis en usage: ils évoient suggérés par la Reine, & ne servoient qu'à rendre odieux le Roi qui en

étoit l'instrument.

La persécucion augmenta le nombre & la chaleur des partisans du Prince de Viane. Les Rois ont besoin de l'estime de leurs Sujets, elle est le principe da -respect, & un des liens de l'obéissance. Les Navarrois, les Catalans & les Arragonnois mêmes se soulevérent. Le Roi. après avoir fait conduire son fils de château en château, se vit contraint de le mettre en liberté: mais foit que la Reine l'eût fait empoisonner avant de le re-:lâcher, comme il v a beaucoup d'apparence, soit qu'il fut pénétré de chagrin de voir son Père nourrir contre lui une .haine implacable, il comba dans une ma-· ladie de langueur qui termina fes jours. Blanche, sœur du Prince de Viane, n'eut pas un fort plus heureux que fon frère. Henri IV. Roi de Castille, son amari, lui fit un crime de sa propre impuissance, & la répudia. Le Comte de Foix, qui avoit éponfé Léonor sœur de Blan-- 3.3.

Blanche, fit avec le Roi d'Arragon un -Accord, par lequel il lui laissoit la jouis- 1462. Sance du Royaume de Navarre, à condition qu'il passeroit après sa mort à la Maison de Foix. Pour satisfaire à ce Traité, le Roi d'Arragon remit sa fille Blanche entre les mains du Comte & de la Comtesse de Foix, qui abrégérent ses iours. \*

\* Le Comte de Foix ni son fils ne recneillirent pas le fruit de co crime, ils moururent avant le Roi d'Arragon. Leur poftérité ne fut pas plus heureule, leur petit-fils mourur fans enfans en 1483. après un règne fort court. Catherine sa sœur porte cette couronne à Jean d'Albret, qui fut dépouillé de la plus grande partie de ses Etats par Ferdinand le Catholique. Celui-ci se fondoit sur ce eue Blanche aiant survéeu au Prince de Viane son Trère, avoit hérité de les droits, & les avoit tranfe portés aux Rois de Caffille. Zurita Live 17. Chap. 29. prétend que Blanche fit une donation de les droits sur la Navarre à Hènri IV. Roi de Cafille. dont Ferdinand le Carholique gendre de Hean. hérita. Blanche n'étois pas en droit de faire une relle donation. Ce fut cependant en vertu de ce prétendu acte de transport, que dans la suite Ferdinand devenu Roi de Caffille, s'empara de la meilleure partie de la Navarre sur Catherine petize-fille du Comte de Foix & de Léonor. D'ailleurs il le prétendoit créancies de très groffes sommes, que Henri IV. Roi de Castille avoit da preter au Prince de Viane. Ces créances n'auroient pu donmer à Ferdinand aucun droit à la couronne de Navarre. Il n'est pas vrai non plus qu'il ait appuyé ses droits sur une excommunication lancée par Jules II. Outre que l'invasion de la Navarre précéda cette excommunication, des lors les foudres du Vatican ne brifoient plus les sceptres, & dans aucun tems ils n'ont pu établir des droits fur aucune couronne : ainsi Ferdinand fut à tous égarde nsurpareur de celle de Navarre, qui appartient incontestablement à la France, héritière de la Mais fon d'Albret , qui l'étoit de celle de Fois.

1462.

Le Comto de Foir sentoit bien que ce Traité n'étoit pas un titre incontessable, & ne doutoit point que dans le cas d'une contestation au sujet de la courronne de Navarre, la protection de la France ne fût très puissante. Pour s'en affurer, il demanda en mariaga pour le Vicomte de Castelbon son sils ainé Madelaine de France, sœur de Louis XI. Le mariage sut conclu à St. Jean d'Angeli, & consommé à St. Macaire, Le Rvi donna cest mille écus d'or à sa sœur.

Le Comre de Foix craignant due la Aveur du Roi de France ne lui fie perire celle du Roi d'Arragon, employa cous les foins pour former une alliance entre ces deux Princes. & les fit convesir d'une cattevus qui se fit au pont de Serain, entre Sauveterre & St. Palais. ans le baile Navarra. Ils v conciurent se ligue offensive et défensive. Le Rot d'Arragon avoit un presant besoin de fecours. Les Catalane qui s'étoiene an més pour défendre les digits du Princo de Viane, venoient de se révolter denouveau pour venger sa mort. Le Rouse fillon, la Cerdagne, l'Arragon même avoient suivi l'exemple des Caralans: la révolte étoit devenue générale. Louis XI. prêta au Roi d'Arragon trois cem mille vieux écus d'or de foixante-quatre au marc , & cinquante mille éeus d'or courans, qui furent employés à lever de entretenir onze cens lances pour réduire les rebelles. Le Roi Jean s'obliges

de rembouplet les prois cens mille écus up an après la réduction de la Caralo-14 gair, ce pour filrent de cette fomme il caragge au Réi les Cointes de Rouffil-lui ce de Ceicagne, avec les villes de carante projetté au pont de Serain fut figure à Buyonne le o de Mai. L'engagement n'étoit fait qu'à faculté de rachat ; crusé qui s'interprète ordinairement feluit les intérêts du possessement poss

Tandis qu'on travailloir à ce Traité; la Reine d'Ariagon fuyant devant les actuelles avec son fils Ferdinand, âge de leurs à neur ans, s'enferma dans le chisteau de Gironne, de y fut aussitöt assié par Hagues Rocaberti, Comus de Patris.

- Le Conne de Foix marcha vers le Rouffillon à la sette d'un Corps de troit pes Francostes, dont les principate Officiers étoient le Bhard de Lescun, qu'ou nommoit alors le Marchal de Comminges, Crustol, le She d'Albrer, la Hire, Navarret, Novilles, Montpezat, Brusac, Righault, Castel-Bayard, Jean & Gaspard Bureau.

Els Francois s'emparérent bientôt de Smees, de Villelongue, de Lupian, de S. Maife; de Conet. Le passage du Bolon défendu par le fils du Comte de Palhas, fut force, de le château emparte d'affaut après des prodigés de valeur de part d'autre. Il sie s'agrison plus que d'aller désivéet la Rosse, qui étoit réduite à la défente la Rosse, qui étoit réduite à la

1402.

1462.

dernière extrémité. Tout ce qui étoise enfermé avec elle dans le château, ne vivoit plus, disoit on, que d'une petite poignée de fêves & d'amandes qu'on donnoit par jour à chaque personne. Palhas animé de fureur, & ne respirant que sa vengeance de la défaite de son file, pressoit avec ardeur le siège du château de Gironne. Il falloit pour secourir la Reine, forcer deux mille Catalans retranchés au col de Pertuis, entre le Bo-

lou & Gironne. Le Comte de Foix l'entreprit, & laiffant une partie de son Armée au Bolou. s'avança vers le col de Pertuis à la tête de quatre cens hommes d'armes, sixyingt lances, mille archers d'ordonnance, & deux mille francs-archers. Les Catalans toujours braves & toujours malheureux par leur témérité, au-lieu de rester dans leurs retranchemens, sortirent au devant d'un ennemi égal en courage. & supérieur en nombre. Le combat fut sanglant; mais enfin les Francois forcérent les Catalans, gagnérent le col de Pertuis, & firent main - basse sur tout ce qui se présenta.

Le Conte de Foix marchant en avant, Figuères & Bescara lui ouvrirent leurs portes, Palhas, voyant la consternation se répandre parmi ses troupes, leva le siège, & se retira à Torelhes. Le Comte de Foix entra aussitôt dans le château; la Reine fondant en larmes, vint au devant de lui & l'embrassa, en l'appellant son libérateur.

Le Comte de Foix, profitant de la con-Sernation des Catalans, alla chercher 1462. Palias. Celui-ci, fachant que la terreur s'empare bientôt des rebelles si l'on ne Jeur inspire la témérité, sortit de Torelhes à la tête de seize mille hommes, & rangea son Armée en bataille en présence des François. Les Catalans poufférent auflitôt de grands cris suivant leur coutume d'affrent ane décharge de toute leur artiflerie: mais commé elle étoit pointée trop haut, les boulets passérent au-dessus de l'Armée Françoise, qui dans le moment chargea' vivement l'ennemi. L'épouvante se mit parmi les Catalans, les uns se sauvérent dans la ville, les autres jettérent leurs armes & se précipitérent à travers les rochers: ce fut plutôt une déroute qu'un combat. La Reine d'Arragon fut témoin de cette victoire, & resentit tout le plaisir que peut donner la vengeance. Le Roi d'Arragon joignit alors l'Armée, & voulut qu'on fit le siège de Barcelone.

Les Barcelonois, fiers dans leurs révolte, firent publier que les rebelles étoient éeux qui manquoient à leurs engagemens, & que le Roi avoit perdu par-là fes droits fur eux. Tous les habitans au-dessus de quatorze ans prirent les armes, il s'en trouva trente mille, sans compter un corps de troupes considérable, que le Roi de Castille leur envoya sous les ordres de Beaumont, Torrez & Yxar. C'est pourquoi la ville arbora l'étendart de Castille.

Les affiégeans n'érgient auères pue huit mille hommes, ce qui sufficis à peine pour garnir la tranchée; sant ville aiant la mer libre, receveit, ai ment des refraichissemens at de nouvel-les troupes. Il y avoit trois semain orque le siège étoit formé, lonqu'on amit qu'une Armée de Castillans pasoilles fur la frontière. Le Roi Ahragen craignit qu'elle no marchat vers borra golle, dont la perre auroit antraîné relle du Royaume. .. Il fut donc phliad de faire céder le ressent à la prudence en abandonnant Barcelone. Le Comte de Foix s'en vengea sur Villefranche, qui fut forcée & livrée au pillage. Pour effacer entièrement l'affront qu'on venoit de recevoir devant Barcolone l'Armée forma le fiège de Tarragonne qui auroit été emportée d'asfaut, fi l'Archevêque de cette ville, frè-re naturel du Roi d'Arragon, n'est dis-

bitans à la foumission.

Touces les plages des environs, excepté Lérida, suivirent l'exemple de Larragonne. Le Roi d'Arragon marcha tout de suire à Sarragosse, dont la sidélité lui étoit suspesse. Il y entra avec sout l'appareil de guerre capable d'intinider cette ville superbe. Les habitans prétendaient avoir des privilèges qui les exempoient de recavoir des recupent mais intimidés, ou gagnés, ile aimérent injeux paroitre de relation de leurs droits et l'actual de l'actual de l'actual de leurs droits et l'actual de l'actual de

posé ce Prince à la clémence & les ha-

## Be-Louis XI. Liv. II. 143

pur de s'empufer à les perdre par une réfilunce inutie. Le Comte de Foix y 1462. enus le prétaier fuivi de fix-ving lances commandées par Réquant, Ros, Navanet, Nouvailles, Clermont, Mattleon, Cameauverdun, Montpefat, Campendu, Montagne, Urfé, Poncet de Rivière de

Il femble que le fert de l'Europe foit nécessissement de la éclus de la France. Son défin est d'êure dans tous les tems altice, commune y ou arbitre des autres Puissances. Louis se vit obligé de prendre presquaux aux divisions de l'Angletorie qu'aux troubles d'Es-

pagne & drieslie.

Pour connottre l'origine des guerres dviles d'Angleteire , il faut remonter win's Edward III. Ce Prince eut sept gargens. Edward, l'aine, Prince de Galles, furmomme le Nor, qui gagna la bataille de Poitiers, mourut avant son Pere. Richard, fils du Prince de Galles . foccéda à Edouard fon Aieul; mais le Comto de Derby , fils du Duc de Lancastre . quatriéme fils d'Edouard. uluma la couronne fur Richard & regna fous le mom de Plenti IV. Le sceptre passa à son fils Henri V. Les grandes qualités de ces deux Princes leur ginrent lleu de droiss : mais les Anglois n'eurem Par la mana dumiffion pour Henri Wi off aset tomes les verms Chrétiennes guerite d'Anjou sa femme les possédent

1462.

au plus haut degré, Jamais Princesse ne fut plus digne du trône. Supérieure à toutes les femmes par la beauté, elle égaloit en courage les plus grands hommes: intrépide dans le danger, ferme dans le malheur, elle ne perdoit jamais l'espérance qui fait souvent trouver des ressources: elle auroit fait le bonheur de l'Angleterre . si le Duc d'Yorc n'y eût fomenté le feu de la rebellion. Ce Prince, ne pouvant souffrir la faveur du Duc de Sommerset, se retira de la Cour & leva des troupes\*. Le plus ferme appui de la Maison d'Yorc étoit Richard de Néwill. Comte de Warwic, de l'illustre Maison des Plantagénètes. C'étoit le héror de l'Angleterre dans un siècle où la valeur étois trop commune pour être comptée pour un mérite. Intrépide, prudent, actif, faisissant l'occasion, & sachant la préparer, il ne devoit presque jamais rien au hazard: excité & non pas aveuglé par l'ambition, il ne formoit de projets que ceux qui devoient réussir; ses espérances étoient le présage de ses succès. Aulieu d'entreprendre de monter sur le trône, il y plaça successivement deux

esti-

C'est à cette époque qu'on doit rapporter l'ezigine des deux plus cruelles factions qui sient jamais partagé un Etat; celle d'Yore, dons la marque étoir la pose blanche, & celle de Lemeastes, dui portoit la rose rouge. On compte jusqu'à trèsce bacailles qui figualerent la baine des deux puttia.

Rois de parti opposé, se réservant la gloire de les y maintenir, pour avoir le 1462. droit de règner sous leur nom. Après avoir décide du sort des Rois, il fut la vissime de l'ingratitude de celui dont

il avoit été le protecteur.

Dès le commencement de la guerre civile Warwic se déclara pour se Duc d'Yorc. Henri VI. les voyant former une Armée, marcha contre eux & seur livra bataille à St. Albans, mais il la perdit, & fut fait prisonnier. Sommerset y fut tué. Le Duc ramena le Roi à Londres, assembla le Parlement, & se sit déclarer Protecteur du Royaume, laissant à Henri le vain titre de Roi, qui n'est qu'humiliant quand il est dénué du

pouvoir.

Cependant la Reine songeoit à s'affranchir de la servitude où le Duc d'Yorc l'avoit réduite. Elle gagna les esprits avec adresse, & reprenant alors sa prémière autorité, elle obligea le Duc à sortir encore de Londres. Le Roi vouloit envain raprocher les esprits, & concilier tant d'intérêts opposés. En recherchant la paix, il marquoit trop de foiblesse pour pouvoir éviter la guerre. La jalousse du Gouvernement subsistant soujours, les mêmes querelles se réveillérent, & l'Angleterre se vit encore le théatre de la guerre civile. Après quelques actions de part & d'autre avec différens succès, l'Armée du Roi & celle du Duc d'Yorc commandée par le Com-. Tome I.

te de Warwic se rencontrérent près de Northampton & en vinrent aux mains. La bataille dura plus de cinq heures avec un carnage égal; mais ensin le Roi y fut aussi malheureux qu'à St. Albans; il fut encore fait prisonnier, & plus de dix mille hommes de l'Armée Royale resterent sur la place. La Reine se sauva dans le Comté de Durham avec le Prince de Galles encore enfant, & suivie du Duc de Sommerset, fils de celui

qui avoit été tué à St. Albans. Le Duc d'Yorc revint triomphant à Londres, fit assembler le Parlement. & y prit la place du Roi. Il exposa que la Maison de Lancastre avoit usurpe une couronne qui n'appartenoit qu'à lui, comme aiant épousé l'héritière de la branche de Clarence I qui étoit la troisième, au-lieu que celle de Lancastre d'où sortoit Henri VI. n'étoit que la quatrième., Henri Comte de Derby, ajou-, ta le Duc d'Yorc, avoit en quelque sorte effacé le erime de son usurpa-, tion par la gloire de son règne. Henni V. ne fit pas moins d'honneur à sa patrie. J'ai fait céder mon intérêt à , celui de la Nation. Aujourd'hui que la couronne est sur la tete d'un Prin-, ce trop foible pour la foutenir, je la a, demande comme un bien que person-,, ne ne sauroit ni me disputer, ni me ., refuser ...

Le silence de l'Assemblée sit assez connostre au Duc, que Henri éroit encore

cher aux Anglois. Le droit de la Maifon d'Yorc étoit certain, mais la posses- 1402. sion des Lancastres étoit dejà ancienne, & les Princes n'ont quelquefois pas d'autres titres. Le Duc, piqué de s'être trompé dans ses espérances, sortit brusquement, en difant: Penfez-y, j'ai pris mon parti, prenez le vôtre. Le Parlement, plus intimidé par les armes du Duc que persuadé par ses raisons, erouva un tempérament que le Duc ne crut pas devoir reietter, & dont le Roi ne s'étoit peutêtre pas flaté. On dressa un Acte qui ne sit que confirmer au Duc l'autorité dont il s'étoit emparé. L'Acte transportoit la couronne à la Maison d'Yorc, & ne laissoit à Henri que le titre de Roi, qui aé passeroit point à sa postérité. Personne n'osa plus s'opposer au Duc d'Yorc. Cette Nation si fière, qui combat plutôt pour la Liberté qu'elle n'en jourt, croit être indépendante quand elle change de Maîtres. C'est ainsi qu'on l'a vue quelquefois s'armer contre ses Rois, & ramper fous les Tyrans.

On força Henri d'envoyer vers la Reine, pour lui faire ratifier l'Acte du Parlement; mais cette Princelle ne voulant pas faire au Roi l'injure de croire que cet ordre vint de lui, ne daigna pas même y repondre. Le Duc d'Yorc'résolut de marcher contre elle, avant qu'elle eut le tems de resever son part ti. Il chargea le Duc de Noffole & le Contre de Warwic de veiller à la garde  $G_2$ 

du Roi & de la Ville, détacha le Comte 1462. de la Marche son fils ainé, pour aller rassembler des troupes. & venir ensuite le joindre; & gardant auprès de lui son second fils le Comte de Rutland, & Salisbury, il fortit de Londres avec un corps de troupes. En arrivant à Wakfeild, il aprit que la Reine s'avançoit à la tête de dix-huit mille hommes, qu'elle commandoit en personne. Il en avoit environ cinq mille, avec lesquels il auroit pu se retrancher, en attendant le Comte de la Marche; mais croyant qu'il feroit honteux pour lui de se voir assiégé par une Femme, il sortit au-devant d'elle.

Marguerite, aussi prudente que courageuse, ne fit d'abord parostre qu'une partie de son Armée, qui engagea l'action; mais bientôt le reste aiant enveloppé le Duc d'Yorc, ses troupes furent taillées en pièces, & lui-même resta sur la place. Le Comte de Rutland, qui avoit à peine douze ans, se jetta aux piés du Baron de Clifford, en lui des mandant la vie; mais Clifford abufant de la victoire, Je veux, dit-il, venger par ta mort celle de mon Père que le tien a fait périr; je voudrois exterminer ta race entière. A ces mots, il enfonce le poignard dans le sein de cet enfant : appercevant ensuite le corps du Duc d'Yore étendu sur la place, il se jette dessus, lui coupe la tête, & va la présenter à la Reine. Cette Princesse la fit mettre

fur les murailles d'Yorc avec celles de -Rutland & de Salisbury. On distingua 1462. la tête du Duc par une couronne de car-

La Reine alla tout de fuite se préfenter devant Londres: Warwie & Norfolc fortirent pour la combattre, l'attaquérent à Saint Albans, furent mis en déroute. & abandonnérent le Roi qu'ils avoient amené avec eux. Ce malheureux Prince passoit ainsi de la liberté à l'esclavage, & de l'esclavage à la liberté, sans y parostre sensible. La Reine fit massacrer ceux qui le gardoient, quoiqu'il demandat leur grace. Elle pensoit que pour la gloire même de Henri, & pour leur sureté commune. elle devoit s'emparer de l'autorité, & que ce Prince n'aiant jamais su punir. il ne lui appartenoit pas de faire grace. Londres étoit près d'ouvrir ses portes. lorsqu'on y aprit que le Comte de la Marche s'avançoit, & qu'il avoit déjà défait près d'Hérefort le Comte de Pembroc.

Edouard Comte de la Marche, alors âgé de dix-huit ans, étoit le Prince le plus beau & le mieux fait de son siècle; il unissoit à la plus haute valeur toutes les qualités brillantes; son ardeur pour les plaisirs pouvoit seule balancer sa passion pour la gloire.

Ce Prince, animé du desir de venger la mort de son Père, voyoit que pour règner, il falloit commencer par com-

Gз

battre, & établir ses droits avant que de fonger à les faire valoir; il ne perdit pas un instant, & marcha droit à Londres. La Reine craignant de se voir attaquée en même tems par Edouard & par les rebelles qui étoient mastres de la visle, se retira avec le Roi dans le Nord de l'Angleterre, d'où elle envoya demander du secours à Charles VII. Ce Prince ne pouvoit alors donner que des espérances éloignées, & le besoin étoit pressant.

Edouard ne trouvant point d'obstacles, entra triomphant dans Londres, & fut reçu avec des acclamations extraordinaires. Il profita de la chaleur du Peuple, sit assembler les principaux du Clergé, de la Noblesse & de la Bourgeoisse; & feignant de se soumettre au jugement de cette Assemblée, il sit valoir les mêmes droits que son Père avoit déjà exposés dans le Parlement. Ils avoient encore plus de force dans la bouche du sils, parce que les Anglois

taché à la jeunesse & aux graces.

Edouard avoit d'ailleurs une éloquence naturelle, qui est un très grand avantage dans un Etat où le Peuple inslue dans le Gouvernement. Il parla avec cette consiance que donne une prémière victoire. Pour obtenir du Peuple, il vaut mieux exagérer ses prétentions que de les borner. La témérité subjugue la mul-

qui s'étoient déjà engagés au Père, étoient encore gagnés par ce charme atberté de réflechir. Edouard, non seulement demanda la Couronne; mais il prétendit que Henri devoit être privé du titre de Roi, puisqu'il avoit violé l'Acte qui le lui avoit conservé. Toute l'Assemblée aplaudit à ce discours, & dans l'instant Edouard sut proclamé

Roi, le 3. de Mars 1461.

Il ne songea plus qu'à détruire le parti puissant que Henri avoit encore, & alla le chercher dans le Nord de l'Angleterre. Les Armées étoient déjà proches l'une de l'autre, lorsque Clifford furprit le château de Ferbricq, & passa la garnison au fil de l'épée. Quelques foldats échappés au massacre s'enfuirent dans l'Armée d'Edouard, & y auroient porté l'épouvante, si ce Prince n'eût rassuré les esprits par sa fermeté. Si quelqu'un, dit-il, veut se retirer, il le peut; mais s'il est assez lacbe pour fuir pendant le combat, on lui fera moins de quartier qu'à l'ennemi. Rien n'inspire plus de courage aux hommes, que de leur donner ouvertement le choix de l'opprobre ou de la gloire: le soldat, à qui l'intrépidité des Chefs se communique, ne respire plus que le combat. Le Comte de Warwic, joignant l'exemple au discours, quite son cheval, le tue de sa main, pour se mettre lui-même dans la nécessité de combattre à pié, & baisant fon épée, Fuie qui voudra, s'écria-t-il, je mourrai avec ceux qui voudront mourir ٠. ـ avec

avec moi On aprit en même tems que 1462. Clifford s'étoit laissé surprendre, & qu'il avoit été tué en voulant s'ouvrir un passage l'épée à la main pour aller joindre Henri. Le lendemain, Jour de Pâques-fleuries, les Armées se trouvérent en présence près de Tawnton. Edouard avoit quarante mille hommes. & Henri soixante mille.

> La bataille commença à neuf heures du matin, & ne finit qu'a la nuit. Quelques Auteurs disent qu'elle dura deux jours. Edouard défendit à ses soldats de faire des prisonniers, & de tirer, qu'ils n'eussent joint l'ennemi, deforte que l'on combattit bientôt corps à corps. Edouard, Général & soldat, commandoit & combattoit par-tout. Le carnage fut affreux, & la victoire longtems incertaine. fureur étoit égale dans les deux Armées: le soldat renversé étoit à l'instant remplacé par un autre. La mort voloit de toutes parts, & la bataille n'eût sans doute été terminée que par la destruction des deux partis, s'il ne se fût élevé un vent violent, qui portant une grande quantité de neige au visage des soldats de Henri, leur fit perdre l'avantage. Ils commencerent à plier; on les voyoitencore se rallier par troupes & retourner à la charge en désespérés; mais ils furent enfin obligés de laisser Edouard mastre du champ de bataille, couvert de plus de trente-six mille morts. On rapporte que la rivière de Warf fut teinte de sang

& couverte de corps morts, & que les vainqueurs passérent sur un monceau de 1462. cadavres une petite rivière qui se décharge dans celle de Warf. Le Comte de Dévonshire & quelques autres Officiers principaux qui furent faits prisonniers périrent sur l'échaffaut, & l'on mit leurs têtes à la place de celles du Duc d'Yorc, de Rutland & de Salisbury.

Henri Marguerite & le Prince de Galles se sauvérent en Ecosse, d'où ils envoyérent Sommerset implorer pour eux le secours de Louis XI, qui venoit de monter sur le trône; mais comme ce Prince ne vouloit se mêler d'aucunes guerres que de celles qui pouvoient lui être utiles, il se contenta d'offrir à Marguerite un asile en France. Louis ne pouvoit prendre ouvertement aucun engagement avec elle, parce qu'il entretenoit en même tems correspondance avec Edouard.

Cependant la Reine d'Angleterre passa en France, & vint trouver le Roi à Chinon. Les Ambassadeurs d'Ecosse, les Agens du Comte de Warwic, de Sommerset & d'Edouard s'y trouvérent en même tems, & furent également défra-yés aux dépens du Roi. Tous vouloient engager ce Prince dans leur parti. Il panchoit assez pour Marguerite, en faveur de qui il étoit sollicité par la Reine sa Mère, par le Roi René, & par le Comte du Maine; mais tout ce qu'ils en purent obtenir, fut qu'il préteroit une

fomme de vingt mille livres au Roi Hen-1462. ri, qui s'engageoit de la rendre dans un an; ou de remettre Calais, lorsqu'il seroit rétabli sur le trône. Ce dernier engagement étoit plus téméraire que solide, & n'auroit pu être exécuté sans soulever de-nouveau toute l'Angleterre.

> · Le Duc de Bretagne parut plus touché que personne de la situation de Henri & de Marguerite, & résolut de déclarer la guerre à Edouard. Marguerite espéroit que le Roi sexcité par cet exemple, se piqueroit de générosité: mais comme il ne desiroit que la paix avec l'Angleterre, & qu'il n'aimoit pas le Duc de Bretagne, il n'étoit pas fâché de le voir s'engager assez légèrement dans une guerre périfleuse, & persista d'autant plus à garder la neutralité. Au défaut de services effectifs, il fit rendre à Marguerite tous les honneurs dus à une Reine; & avant son départ il tint avec elle sur les fonts, l'enfant dont la Duchesse d'Orléans venoit d'accoucher, qui fut depuis le Roi Louis XII.

> Sur ces entrefaites on aprit que la Flotte Angloife, composée de deux cens voiles & de seize mille hommes de débarquement, étoit partie de Portsmouth. Le Roi sir marcher les milices vers les lieux où-les Anglois paroissoient vou-loir tenter une descente. Il se transporta lui même dans toûtes les places qui pouvoient être attaquées, les examina, les pourvut de toutes les munitions ne

cessaires; & par sa vigilance sit échouer les desseins des Anglois, qui pour con- 1462. server leur puissance sur mer, sont toujours obligés à de grands armémens, très onéreux pour eux, & quelquefois inutiles.

Brézé. Sénéchal de Normandie, fut celui qui s'intéressa plus que personne aux malheurs de la Reine d'Angleterre. On prétend qu'il y étoit porté par un intéret plus vif que celui de la compasfion. Il rassembla deux mille hommes, & s'embarqua avec cette Princesse. Elle comptoit trouver dans le Nord de l'Angleterre un parti puissant; mais quand elle voulut débarquer à Tinmont, on tira le canon sur elle, & on l'obligea de s'éloigner. A peine s'étoit-elle remise en mer, que la tempête dispersa ses vaisseaux. Celui qu'elle montoit fut heureusement poussé à Barwic, place d'E cosse. Les autres échouérent sur les côtes d'Angleterre. Brézé s'étant enfermé avec les François dans Alnevic, y fut assiégé; mais il se défendit avec tant de valeur, qu'il donna le tems à Georges Douglas, Comte d'Angus, de venir le dégager.

D'un autre côté Sommerset & le Chevalier Percy passérent dans le camp de Henri, & furent fuivis par un fi grand nombre d'Anglois, que la Reine pouvoit en former une Armée capable de tenir la campagne; mais comme elle n'avoit ni argent ni vivres, il n'étoit pas

boffi-

possible de faire observer aucune discipline aux troupes. Montaigu, qui commandoit l'Armée d'Edouard, profitant de ce désordre, attaqua & força le camp de Henri. Le Roi & la Reine se sauvé-

rent chacun de leur côté.

Quelque tems après Henri fut arrêté & conduit dans la Tour de Londres. L'habitude où ce Prince étoit gouverné, le rendoit assez indifférent fur ses Mastres. Marguerite n'avoit pas la même insensibilité: digne du trône par sa vertu, & supérieure au malheur par sa constance, elle se sauva avec son fils dans une forêr, où elle fut rencontrée par des voleurs. Ces brigands commencérent par la dépouiller de ses pierreries: mais aiant pris querelle entre eux pour le partage d'un si riche butin. la Reine, dont l'ame ne s'altéroit jamais par le malheur, profita de leur division pour leur échapper, & se jetta dans le plus épais de la forêt, tenant son fils entre ses bras & marchant au hazard. Elle rencontra un autre voleur: la lassitude ne lui permettant plus de fuir, & ne craignant que pour fon fils, elle s'avanca vers le voleur avec cet air de majesté qui ne l'abandonnoit jamais: Tiens mon ami, lui dit-elle, sauve le fils de ton Roi. Le voleur touché de compassion & frappé de respect, prit le jeune Prince, aida à la Reine à marcher, & la conduisit au bord de la mer où ils trouvérent une barque qui les passa à l'EcluSe. Le Duc de Bourgogne reçut cette
Princesse avec le respect dû aux illustres
malheureux, lui donna deux mille écus,
& la fit conduire auprès du Roi René son
Père.

Si Louis XI. n'ent consulté que son inclination, il auroit donné du secours à Marguerite; mais il étoit alors occupé d'affaires trop importantes du côté de l'Espagne, pour se mêler de celles d'An-

gleterre.

Le Roi d'Arragon, après avoir châtié les rebelles, vouloit employer les troupes Françoises contre Henri Roi de Castille. Le Comte de Foix, qui craignoit les prétentions de Henri sur le Royaume de Navarre, aprouvoit le dessein du Roi d'Arragon; mais le Maréchal de Comminges, Crussol, & les autres Officiers, François représentérent que depuis trois cens ans il y avoit une alliance entre les Rois de France & de Castille, de Couronne à Couronne, & de Peuple à Peuple; qu'elle venoit même d'être renouvellée, & ne leur permettoit pas de tourner leurs armes contre les Castillans. D'ailleurs le Roi d'Arragon commençoit à être fuspect. On avoit arrêté André Roscados, que ce Prince envoyoit à Edouard IV. pour l'exhorter à déclarer la guerre à la France On aprit en même tems que le château de Perpignan étoit assiège par les habitans de la ville, & l'on ne doutoit point que le Roi d'Arra-G.7

gon ne les y eut engagés par quelques

pratiques secrettes.

Le Roi envoya pour conterir le Roulsillon une seconde Armée sous le commandement de Jaques d'Armagnac, qui venoit d'être fait Duc de Nemours, avec les titres, rang & prérogatives de Duc & Pair. C'étoit une grace sans exemple, & d'autant plus grande, que depuis les nouvelles créations de Duchés, il n'y avoit que les Princes du Sang qui eusseur encore été décorés de ce titre; ausii le Parlement s'y opposa-t-il, & ne se rendit qu'après plusieurs Lettres de justion. Le Roine trouva pas moins d'opposition lorsqu'il érigea le Comté de Retel en Pairie, en faveur du Comte de Nevers. Le Parlement craignoit que cette dignité ne s'avilît en se multipliant.

. \* Le Parlement de pouvoir pas avoir d'autres motifs , puisque le Comte de Nevers étoit de la Maison Royale, & que celle d'Armagnac descendoit de Clovis par Charibest fils de Dagobert, dont la filiation est prouvée dans la nouvelle Histoire de Languedee; desorte que la sace de Clovis n'a fini qu'en Louis d'Armagnac Duc de Nemours tué à la bataille de Cérignole en 1503. Il étoit fils de

Jaques, dont il est ici question.

It y avoit eu deux érections de Pairies non Duches sous Charles VII qui n'étoient pas en faveur de Princes du Sang; savoit un don fait à faques Roi d'Ecosse & à ses hoirs males descendans de loyal mariage, du Comté de Saintonge & Seigneurie de Rochefort fur Charante, pour les tenir à hommage & Pairie de la Couronne de Fran ce en Septembre 1428. Du TIELET Resneil des Reis de France pag 1884, in 49, Et l'érection du Comté de Foix en Pairie pour Gaston de Foix en Aout \$438. Regi. 192. Lettre 28. Id. ibid. pag. 388.

Le Duc de Nemours entra en Rouffillon sur la fin de 1462, sit lever le siè- 1462. ge du château de Perpignan, prit d'asfaut un fort que les habitans avoient élevé contre le château, & passa au fil de l'épée tout ce qui s'y trouva; il seroit même entré dans la ville, malgré tous les retranchemens, s'il n'eût pas voulu la fauver du pillage. Les Consuls, suivis des principaux Bourgeois, vintent aussitôt se jetter aux pies du Duc, lui demandérent pardon, & lui jurérent d'être déformais fidèles à la France.

Le Roi d'Arragon n'aiant pas réussi dans le projet d'armer Louis XI. contre Henri IV. Roi de Castille. faisoit tous ses efforts pour semer la jalousie entre ces deux Princes. Louis, qui vouloit diffiper les foupçons qu'on cherchoit à 1463. donner à Henri, lui avoit déjà envoyé 10. Avril. Inigo Darcéo, appellé le Boursier d'Espagne, pour le prier de n'ajouter aucune foi aux raports qu'on pourroit lui faire; pour l'assurer que rien n'étoit capable d'altérer l'union qui étoit entre eux, & pour lui proposer une entrevue. dans laquelle on termineroit les différends qui étoient entre la Castille & l'Arragon. Le Roi, pour donner plus de poids à la négociation, envoya l'Amiral Montauban en qualité d'Ambassadeur avec les mêmes instructions, & partit en même tems pour se rendre sur la frontière, après avoir nomme Lieutenans Généraux du Royaume Charles

de Melun Bailli de Sens, & Beauveau Seigneur de Précigny, Prémier-Président de la Chambre des Comptes. \*

Le Roi d'Arragon ne fongea plus qu'à empêcher que l'entrevue des Rois de France & de Castille ne fût contraire à Ses intérêts. Il avoit envoyé en France le Connétable Pierre Péralte . dont le voyage se borna à trahir son Makre, en se vendant à Louis XI. pour une pen-

son de vingt mille livres.

L'entrevue des deux Rois fut précédée par des conférences qui se tinrent à Bayonne. Louis XI. y étoit présent. Le Roi de Castille y envoya Alphonse Cavillo, Archevêque de Tolède, & Jean Pachéco. La Reine d'Arragon y vint elle-même suivie de Pérake & du Grand-Maître de l'Ordre Militaire de Montéza. Edouard, par cette malheureuse poli-

tique qui fait croire aux Princes que le bonheur de leurs Etats dépend du malheur & de la division de leurs voisins, essaya de traverser ces conférences. On parvint cependant à faire un Traité, par lequel Henri renonça à tous ses droits sur la Navarre, & céda la Catalogne au Roi d'Arragon, qui s'engagea à lui

payer

23. Aveil.

<sup>\*</sup> Il y avoit originairement deux Présidens de la Chambre des Comptes. Le prémier étoit Lair & un des plus grands Seigneurs du Royaume, quelquefois même un Prince. Le fecond étoit un Clere. La prémière charge est supprimée. La seconde subfifte aufourd'hui, & la qualification de Clere femonve encore énoncée dans les Provisions.

payer cinquante mille pistoles: il n'y avoit plus que la Mérindade d'Estelle, 1463, sur quoi ces Princes ne pouvant s'accorder, se raportérent au jugement du Roi. Louis décida en faveur de Henri, & lui ajugea la ville & le territoire d'Estelle, quoique ce sût une portion de la Navarre, qui par le même Traité étoit réunie à l'Arragon. On accorda une

amnistie générale aux rebelles.

Le Traité déplut également à toutes les Parties contractantes. Les Catalans se plaignoient hautement que le Roi de Castille les trabissoit; les Navarrois protestérent contre ce Traité, parce qu'on démembroit le Royaume de Navarre, en donnant la ville d'Estelle au Roi de Gastille; celui d'Arragon avoit espéré que Louis jugeroit cet article en sa faveur: Henri prétendoit que les alliances qui étoient de tout tems entre les Couronnes de France & de Castille, auroient dû-empêcher Louis XI. de traiter avec le Roi d'Arragon, & d'accepter l'engagement des Comtés de Roussillon & de Cerdagne. Louis XI. étoit fâché de-n'as voir pas obtenu la Biscave, qu'il avoit fait reclamer du chef de sa Bisaieule Marie d'Espagne, fille de Ferdinand & de l'héritière de Lara. Enfin toutes les Parties furent mécontentes, parce qu'elles portoient leurs prétentions au-delà de leurs droits.

Cependant Louis & Henri se disposoient à leur entrevue, qui après le

[rai-

1463.

Traité concla n'étoit qu'une scène de représentation: elle n'en étoit que plus importante aux yeux de Henri. Ce Prince tenoit sa cour à Almacan s'occupoit que de fêtes & de plaisirs, qui étoient fort en usage en Espagne avant que l'étiquette de la Maison d'Autriche y eut porté l'orgueil & l'ennui. Comme il aimoit le faste, il n'avoit différé l'entrevue que pour y paroître avec plus de magnificence. Kien n'aproche de celle qu'il y fit éclater. Henri, qui étoit laid & mal fait, croyoit que la parure supléoir à la nature. Il étoit suivi d'une foule de Courtisans, qui pour flater le goût de leur Maître, parurent & vec les plus superbes équipages. Bertrand de la Cuéva, Comte de Lédesma, Favori de Henri, se distingua particulièrement par la richesse de ses habin; ses brodequins mêmes étoient enrichis de pierreries. & il aborda dans une nacelle dont la voile étoit de toile d'or Louis donna dans une extrémité op-

Louis donna dans une extrémité opposée: quoiqu'il fût toujours fort négligé dans ses habits, il sembloit qu'il eût affecté d'être encore plus simplement vétu qu'à l'ordinaire. Commines dit de ce Prince, qu'il se mettoit si mal que pis ne pouvoit. Il parut avec un habit de gros drap, & la tête couverte d'un vieux chapeau, qui n'étoit remarquable que par une Notre-Dame de plomb, qui y étoit attachée. D'ailleurs il étoit en habit court, ce qui n'étoit pas alors décent.

cent. Le Duc de Bourbon, le Comte de Foix, le Prince de Navarre, le Com- 1463. te de Comminges, imitérent la simplicité du Roi, & n'avoient qu'un appareil militaire. Ce fut ainsi que Louis & Henri se rendirent sur les bords de la rivière de Bidassoa.

Henri, loin de prétendre à la préféance, passa la rivière, & vint trouver le Roi. Ils s'embrassérent, & après avoir conféré quelque tems à l'écart, ils firent aprocher leur suite. & on fit la lecture du Traité. Tous les Auteurs conviennent que Louis & Henri se séparérent avec assez de froideur. La magnificence des Castillans excita la jalousie des François, & la simplicité de ceux-ci inspira du mépris aux Castillans. Louis XI. dédaignoit avec raison un faste inutile: mais il le méprisoit trop en des occasions où il eût été convenable de ne le pas négliger totalement. & où il v avoit peut-être plus d'affectation à se l'interdire, que d'orgueil à l'étaler. Il crut faire assez, que de gagner les Ministres de Henri à force d'argent : commerce aussi honteux pour le Prince qui séduit, que pour les Sujets qui trahissent leur Maître.

Cette entrevue fait une époque d'autant plus imporrante dans notre Histoire. & même dans celle de l'Europe, que les François & les Espagnols, après avoir été si longrems unis concurent, dit-on,

dès-lors la haine qui a subsisté entre eux

1463. pendant plus de deux siècles.

Quoique les grands évènemens & les intérêts les plus vifs n'aient souvent que des principes frivoles, on pourroit dire, malgré l'opinion commune, que l'entrevue de Louis XI. & de Henri IV. Roi de Castille ne fut ni la cause, ni l'époque précise de la haine réciproque des François & des Espagnols. En raprochant l'époque de cette haine ou jalousie, ce qui est la même chose entre deux Peuples, on en peut trouver un motif plus vraisemblable. Elle ne commença que lorsque Ferdinand le Catholique réunit sous sa domination l'Arragon & la Castille. L'Espagne cessa d'être amie de la France aussitôt qu'elle put en être Cette jalousie s'acrut dans la rivale. le tems que le trône Impérial se trouva joint à celui d'Espagne; & l'union ne commença à renaître entre les deux Peuples, que lorsque la Maison de France passa sur le trône d'Espagne.

Cependant Louis XI. pour dédommager le Comte de Foix de la ville d'Estelle qui faisoit partie de la Navarre, lui céda ses droits sur les Comtés de Roussillon & de Cerdagne, & pour sureté le mit en possession de la Ville & Sénéchaussée de Carcassonne: mais le Roi d'Arragon n'aiant pas satisfait au Traité en remettant Estelle au Roi de Castille, Louis retint le Roussillon & la

Cerdagne.

Les

Les habitans de Perpignan envoyé-rent des Députés au Roi, pour le prier 1463. de leur faire voir l'Acte de transport du Roussillon & de la Cerdagne, de leur déclarer s'il prétendoit les unir à sa couronne, & pour lui demander en ce cas la confirmation de leurs privilèges. Le Roi leur répondit que s'étant révoltés. il les avoit subjugués pendant qu'ils étoient sans Seigneur, qu'il n'avoit besoin que du titre de conquête; mais que de plus le Roussillon & la Cerdagne lui avoient été engagés pour trois cens mille écus, & qu'il prétendoit les unir à sa couronne, & rétablir par-là les anciennes bornes de la France, en les poussant aux Pyrénées. Louis voulut bien accorder la confirmation des privilèges de Perpignan; mais ce fut avec tant de changemens, qu'ils parurent être des loix nouvelles, & marquérent mieux le changement de Souverain. Il donna auffi plusieurs Lettres d'abolition qui partoient du même principe, & nomma le Comte de Candale Vice-roi de la Province.

A peine le Roi fut-il débarrassé de la guerre d'Espagne, qu'il eut avec Kome des affaires d'une autre nature. Le Pape n'eut pas plutôt obtenu l'abolition de la Pragmatique, que les Graces expectatives & tous les Bénéfices furent comme à l'encan. La science ni les mœurs n'étoient pas des titres pour les obtenir: celui qui en offroit le plus, en

étoit jugé le plus digne. Tous ceux dui en espéroient, alloient s'établir à Rome: on y porta une si grande quantité d'argent, qu'on n'en trouvoit plus chez les Banquiers. Un tel commerce, contraire aux Loix, pernicieux à l'Etat, & scandaleux pour l'Eglise, excita le zèle du Parlement. Jean Boulanger Président. l'Avocat - Général Gannay, & St. Romain Procureur Général, allérent trouver le Roi en Languedoc, pour lui en

porter leurs plaintes. 24. Mai. Sur ces représentations le Roi rendit à Muret une Ordonnance pour la conservation de son autorité & des droits du Parlement, avec ordre au Procureur-Général d'appeller au futur Concile des entreprises ou censures du Pape, après en avoir conféré avec l'Université. Il y eut encore deux autres Ordonnances en interprétation de la prémière, pour la conservation du droit de Régale, portant défenses à tous Collecteurs & Agens du Pape de procéder par voie de censure sous peine de bannissement. Enfin. par une Déclaration du 10 Septembre 1464, le Roi se plaint de la quantité prodigieuse de graces expectatives accordées par le Pape à des étrangers inconnus Es non féables, dont s'en sont ensuivis plusieurs grands & innumérables maux à nous & à la chose publique; , & fait défense à ., qui que ce soit d'impétrer aucun Bé-", néfice sans sa permission, conformément aux anciennes Loix de l'Etat." En

En effet dans les rems où les élections. ont été les plus libres, on ne procédoit 1463. à aucune élection, particulièrement d'Evêque, dont l'Acte ne portat que c'étoit du commandement ou consentement & autorité du Roi.

Le Pape fut d'autant plus offensé de ce qui concernoit l'appel au futur Concile, qu'il avoit déclaré dans celui de Mantoue, que ceux qui appelleroient de lui, seroient regardes comme hérétiques. Pie auroit desiré susciter des ennemis au Roi; mais la puissance de co Prince étoit alors trop bien établie, pour qu'il dût craindre aucuns mauvais desseins. Edouard avoit affez d'occupation en Angleterre; le Roi d'Arragon étoit humilie, celui de Castille étoit d'un caractère foible, & peu estime de ses Sujets: & l'on étoit sûr du Duc de Bourgogne par le moyen des Croy.

Cependant il s'élevoit toujours quelques différends entre le Roi & le Duc. Ce Prince avoit envoyé Chimay demander les titres concernans le Luxembourg, & se plaindre de plusieurs entreprises contraires au Traité d'Arras, Chimay ne pouvant obtenir audience, prit le parti d'attendre le Roi au sortir de sa chambre. Ce Prince, choqué de cette importunité, lui demanda si le Duc de Bourgogne étoit d'un autre métal que les autres Princes. Il le faut bien, repartit Chimay, puisqu'il vous a reçu & protigé quand per sonne n'osoit le faire. Louis, frappé

pé de la fermeté de Chimay. & encore plus de la vérité, rentra dans sa chambre sans répondre. Le Comte de Dunois aiant marqué à Chimay combien il étoit étonné d'une telle hardiesse avec un Prince aussi absolu que le Roi: Si j'avois été à cinquante lieues, reprit Chimay, & que le Roi est parlé de mon Mastre comme il vient de le faire, je serois revenu pour lui répondre comme j'ai fait. Chimay partit sans avoir rien obtenu, & quelque tems après le Duc de Bourgogne fit donner au Conseil du Roi un mémoire très étendu de ses griefs contre les Officiers Royaux. On y répondit par d'autres griefs, desorte que tout sembloit annoncer une rupture: mais le Roi étoit retenu par la crainte qu'Edouard ne se réunit avec le Duc de Bourgogne; & le Duc ne desiroit que la tranquillité, qu'il n'avoit pas même dans sa maison. Il souffroit beaucoup du caractère bouillant & altier du Comte de Charolois, & vovoit avec chagrin une haine mortelle entre les Comtes de Nevers & d'Estampes ses neveux. Le Duc étoit donc bien éloigné de fonger à la guerre: aussi dit-il aux Ambassadeurs d'Édouard, que le meilleur conseil qu'il pût donner à leur Mastre, étoit de faire la paix avec la France. Il offrit d'en faire l'ouverture.

Le Roi accepta la proposition, & donna un plein pouvoir à Antoine de Croy. Edouard voyant qu'il avoit tout à craindre des Ecossois, s'ils venoient à se réunir entre eux, & se joindre à la -France, envoya ses Plénipotentiaires, 1463. qui conclurent une trève d'un an. Tant que dura la négociation, Louis XI. garda à sa Cour un Ambassadeur de Henri VI. pour faire voir à Edouard que ce n'étoit point par crainte, mais pour le bien de ses Peuples qu'il recherchoit la paix.

Louis, pour reconnoître le zèle d'Antoine de Croy, & le récompenser des dépenses qu'il avoit faites pour son service, lui donna le Comté de Guines, la Baronie d'Ardres, plusieurs Terres près de St. Omer, & prit sous sa protection toute la maison de Croy: elle en avoit d'autant plus de besoin, que le Duc Phi-lippe venant à mourir, elle auroit eu

tout à craindre de son fils.

Le Comte de Charolois n'avoit de commun avec Louis XI. que de haïr tout ce qui étoit du goût de son Père; c'est par-là que les Croy lui étoient. odieux. Le Comte de St. Pol, favori du Comte, nourrissoit encore son animosité, & cherchoit à les perdre. Il fit accuser le Comte d'Estampes d'avoir, par le, conseil des Croy, employé des maléfices & des sortilèges contre le Comte de Charolois.

Jean Bruyère, Médecin du Comte d'Estampes, fut accusé d'avoir fait avec un Moine des images de cire, de les avoir baptisées avec de l'eau d'un sault de moulin, d'avoir écrit au front d'une Tome I.



1463.

de ces images Louis pour le Roi, au front de l'autre Pbilippe pour le Duc de Bourgogne, & sur la troissème Charles pour le Comte de Charolois. Sur l'estomac de chacune Jean pour le Comte d'Estampes, & sur le dos Béñal. L'intention du Comte d'Estampes étoit, disoit-on, d'employer le charme des deux prémières figures pour s'assurer la faveur du Roi & du Duc de Bourgogne, & de se servir de la troisième pour faire tomber le Comte de Charolois dans une langueur mortelle. On fit à ce sujet des informations fort sérieuses, & l'on en donna avis au Roi, mais l'affaire ne fut pas poussée plus loin faute de preuves.

Je n'ai rapporté un fait & des virconstances aussi ridicules, que pour donner l'idée de la superstition de ces tems-là. L'Histoire de l'Esprit-humain ne devroit

fervir qu'à l'humilier.

La protection que le Roi accordoit aux Croy, fut un des prémiers motifs de l'aversion que le Comte de Charoloisconçut contre ce Prince; elle devint bientôt une haine irréconciliable par plusieurs motifs. Le prémier fut que la commission du Comte pour commander en Normandie étant finie, le Roi ne la renouvella pas. Le second vint du rachat des villes sur la Somme, engagées au Duc de Bourgogne par le Traité d'Arras pour quatre cens mille écus. Le Comte de Charolois sit tous ses efforts pour dissinader son Père de rendre ces villes, mais

1463.

mais Croy, qui étoit dévoué au Roi, en-

gagea le Duc à les céder.

Aussitôt que le rachat fut conclu. le Roi fit remettre deux cens mille écus au Duc de Bourgogne, & envoya le Chancelier Pierre de Morvilliers, & Beauveau Prémier Président de la Chambre des Comptes, proposer au Parlement de lui prêter, pour faire le second pavement. l'argent des dépôts & des confignations, avec promesse de le rendre des prémiers deniers qu'on recevroit. Le Parlement y consentit pour le bien de l'Etat, & prêta quarante-neuf mille livres. joignit une partie des fonds destinés aux troupes; toutes les Provinces contribuérent; & les sommes qu'elles fournirent acheverent le payement, & servirent à payer les emprunts que le Roi avoit été obligé de faire.

La facilité que le Roi trouva à retires les villes sur la Somme, lui sit nastre le projet de rentrer dans celles de Lille, Douay & Orchies, qui avoient été engagées au Duc Philippe le Hardi; il en sic faire la proposition: mais les plaintes du Comte de Charolois au sujet du Traité qui venoit d'être conclu pour les villes sur la Somme, sirent que le Duc répondit que les autres places aiant été cédées à son Aieul pour lui & pour toute sa postérité masculine, il ne pouvoit s'en

désaisir, sans faire tort à son fils.

Le Roi aiant terminé cette affaire, fongea à finir toutes les contestations H 2 qui

qui étoient entre lui & François II.

1463. Duc de Bretagne. Ces deux Princes avoient vécu dans une union affez étroite quand l'un & l'autre étoient Sujets, tems où les Princes peuvent encore étre fensibles à l'amitié; mais il est rage que l'on aime ceux à qui l'on obéit, & que ceux qui commandent veuillent

autre chose que des respects.

François étant devenu Duc de Bretagne, Louis encore Dauphin s'adressa à lui dans ses besoins, & le pria de lui prêter une somme de quatre mille écus. Le Duc la lui refusa, alléguant pour excuse la crainte de déplaire au Roi. Louis su encore plus offensé du motif que du refus; mais il suspendit son refeentiment, parce qu'il comptoit que des qu'il seroit monté sur le trône, le Duc respecteroit dans sa personne le caractère de Roi, & ausoit pour lui l'attachement & les égards qu'il marquoit pour Charles VII.

Cependant le Roi se trouvant engagé dans les guerres de Catalogne & contre les Anglois, ne reçut pas la moindré offre de service de la part du Duc de Bretagne. Il eut même tout lieu d'être persuadé de ses mauvais dessins, lorique la Flotte Angloise sortit de la Manche, & s'avança vers les côtes du Poitou. Le chemin le plus court pour le Roi étoit de passer par la Bretagne: le Duc l'en détourna, en répandant le bruit qu'il y avoit beaucoup de maladies contagieus.

ses dans les lieux où il devoit passer. Le -Roi sut depuis que ces bruits n'étoient 1463qu'un artifice du Duc, & qu'il se seroit opposé à son passage s'il eût persisté à vouloir prendre cette route.

Louis crut devoir reprimer la témérité du Duc, & l'empêcher de se livrer aux conseils qu'on osoit lui donner. En effet le Duc de Bretagne étoit un Prince foible, rimide, incapable d'agir & de penser par lui-même; il se livroit à toutes les impressions qu'on vouloit luidonner: & sa docilité aux conseils venoit plus de sa foiblesse que de sa confiance.

Le Roi lui fit dire qu'il avoit desseinde terminer à l'amiable tous les différends qui étoient entre eux, & qu'il avoit nomme le Comte du Maine, l'Evêque de Poitiers, Jean Dauvet Prémier-Président du Parlement de Toulouse, & Pierre Poignant Conseiller au Parlement, pour se rendre à Tours en qualité de Commisfaires.

Le Duc nomma de son côté le Comte de Laval, Guillaume Chauvin Chancelier de Bretagne, Tanneguy du Chatel, Antoine de Beauveau Seigneur de Pontpean. Loysel. Féré & Coëtlogon.

Les principaux articles qu'il s'agissoit de discuter, concernoient l'hommage que le Roi prétendoit être lige, le titre de Duc par la grace de Dieu, & le droit de Régale. Les Rois d'Angleterre avoient jour de la Régale en Guyenne; & com-

Ηз

me le Duc de Bretagne prétendoit ne 1463. devoir au Roi qu'un hommage fimple, il foutenoit aussi qu'elle lui appartenoit fur les Evêchés de Bretagne; mais le Roi la reclamoit comme un droit de sa Couronne. Cette question, qui avoit déjà été agitée sous les règnes précèdens, venoit de se renouvelles à l'occasion de l'Evêché de Nantes, où la Cour de Rome avoit nommé d'Acigné. Le Duc avoit demandé au Pape la translation de ce Prélat, & n'aiant pu l'obtenir, il l'avoit chasse & s'étoit saisi de son temporel.

Les choses auroient été bientôt décidées, si le Duc n'ent pas continuellement usé de remises, pendant lesquelles il cherchoit à faire intervenir le Pape dans cette affaire: on arrêta un Agent qu'il avoit envoyé à Rome; & on trouva dans ses instructions, que ce Prince étoit résolu de livrer plutôt la Bretagne aux Anglois, que de se soumettre au Roi.

Louis croyoit son droit trop certain, & étoit d'ailleurs trop mécontent du Pape pour vouloir s'en remettre à sa décision. Il venoit même d'ordonner au Parlement de s'opposer à ses prétentions au sujet du Cardinal de Coutance, qui vouloit se mettre en possession d'une Abbaïe en vertu de la seule nomination du Pape. Pie II irrité des poursuites, publia une Bulle d'excommunication contre le Parlement, qui la réduisit à sa juste

juste valeur, en n'y faisant pas la moindre attention.

1463.

Par le peu d'union qu'il vavoit entre le Roi & le Pape, il est aisé de voir que la médiation du Pontife ne devoit pas être d'un grand avantage au Duc de Bretagne. En effet Pie II. aiant envové Jean Cézarini pour prendre connoissance des différends qui étoient entre le Roi & le Duc, le Roi chargea Langlée Maître des Requêtes de lui répondre de la personne du Nonce, & lui fit dire qu'il trouvoit fort mauvais que le Pape s'ingérat dans cette affaire sans y être

appellé.

Les mesures que l'on vovoit prendre au Roi contre ceux dont il avoit sujet de se plaindre, faisoient rechercher son alliance, ou reclamer sa protection. Les Suisses lui envoyérent une célèbre ambassade. Le Duc & la Duchesse de Savoye vinrent le trouver pour le rendre médiateur des contestations qu'il v avoit entre la Maison de Savoye & le Duc de Bourbon, au sujet des Terres de la Bresse & du Beaujolois, qui étoient enclavées les unes dans les autres: mais le principal objet de leur voyage étoit d'implorer le secours du Roi contre Philippe de Savoye second fils du Duc.

On avoit vu en même tems les trois. Princes les plus amis de la paix ne pouvoir en jouir dans leur Maison. & trouver dans leurs fils leurs plus crueis en-H 4 ne-

nemis. Louis XI. avoit fait mourir for 1463. Père de chagrin. Le Duc de Bourgogne étoit tous les jours exposé aux emportemens de son fils. Philippe de Savoye avoit soulevé les Peuples contre son Père; & après avoir tué de sa main Jean de Varan, Maître-d'hôtel de la Duchesse sa Mère avoit fait condamner de son autorité Valpergue Chancelier de Savove, qui n'évita la mort que par la fuite. Le Duc & la Duchesse n'étant pas en sureté se retirérent à Genève; Philippe les y poursuivit, & les accabla de tant d'outrages, qu'ils furent enfin obligés de chercher du secours & un afile en France.

Philippe de Savoye étoit soutenu par François Sforce Duc de Milan, pour qui le Roi avoit une estime particulière. Ce Prince n'étant encore que Dauphin avoit fait alliance avec Sforce, & leur union ne s'étoit altérée que parce que le Duc avoit donné du secours à Ferdinand d'Arragon contre la Maison

d'Anjou.

Sur les prémières plaintes que le Roi reçut contre Philippe de Savoye, il forma le dessein de le faire rentrer dans le devoir, en le privant de l'appui du Duc de Milan; de renouer son alliance avec ce Duc; de châtier la superbe ville de Gènes, toujours punie & toujours rebelle; & de se débarrasser en même tems des guerres d'Italie, où l'on n'avoit conservé que la ville de Savonne.

- Le Roi chargea de cette négociation -Antoine de Noxe Ministre du Pape. 1463. Noxe, homme très capable de conduire une affaire, fit savoir au Duc de Milan que les intentions du Roi étoient de lui céder la ville de Savonne & ses droits sur Gènes, pourvu qu'il abandonnât Philippe de Savoye & le parti de Ferdinand d'Arragon, sans qu'on exigeat autre chose en faveur de la Maison d'Anjou, que de refuser le passage & des munitions à ses ennemis.

- Le Duc de Milan étoit trop flaté de l'honneur & des avantages que le Roi lui faisoit, pour ne pas s'empresser d'y répondre. Il envoya Albéric Malatesta23. Août. lui faire les remercimens les plus vifs, offrant de plus de donner au Duc d'Orléans deux cens mille écus d'or pour le dédommager des droits qu'il avoit sur le Duché de Milan.' L'affaire fut déci-dée, & le Traité signé. Le Roi céda les 22. Déci Terres & Seigneuries de Gènes & de Savonne à François Duc de Milan pour lui & ses hoirs, à la réserve du domaine direct que le Roi retenoit sur tous ces fiefs.

Le Roi fit expédier le même jour un ordre au Sénat de Gènes, pour qu'il eût à prêter serment au Duc de Milan, & fit dire à Frégose Archevêque de Gènes, auteur de tous les troubles, & qui s'étoit emparé du gouvernement, que si les Génois faisoient quelque difficulté d'obeir au Duc de Milan, il les y con-

Н 5

traindroit avec toutes les forces du Ro-1463. vaume.

On fit part de ce Traité à la République de Venise, à celle de Florence, au Duc de Modène, & au Marquis de Mont-

ferrat.

Le Duc de Milan écrivit alors au Roi une Lettre de remercimens remplie d'éloges outrés, que l'intérêt dicte aux Princes encore plus que la reconnoissance. Lorsque le Duc prit possession de Gènes, quoique sa commission portat expressement, que le Roi Très-Chrésien lui cédoit la Ville & Seigneurie de Gènes, les Génois drefférent l'Acte de façon qu'ils paroissoient élire volontairement ce Prince pour leur Seigneur. Ils lui confirmérent aussi le transport que François de Borlasco leur avoit fait de l'île de Corse, & prêtérent serment le 12. Juillet 1465. Le Duc jura solemnellement de conserver les privilèges des Génois, & ne leur refusa aucune de ces formalités dont les Peuples ne sont jamais plus flates ni plus jaloux, que lorsqu'ils ont perdu leur liherté.

Les affaires étrangères dont le Roi étoit occupé, ne lui faisoient pas négliger le gouvernement intérieur de l'E-

tar.

Pour arrêter & pour prévenir les ufurpations des Gens d'Eglise, il ordonna qu'ils donneroient à la Chambre des Comptes leurs aveux & dénombremens

fous

sous peine de saisse de leur temporel.

Il nomma des Commissaires pour la 1463. recherche de la Noblesse, des francs-fiefs, & des nouveaux acquêts. Il donna des Lettres de committimus à l'Université de Paris. & en établit une à Bourges; il confirma les privilèges du Parlement; & pour favoriser le Commerce, il établit quatre Foires franches

à Lvon.

La Reine-Mère, Marie d'Anjou, mou- 29. Nova rut cette année en Poitou. C'étoit une Princesse d'une vertu & d'une piété singulières. Elle passa une partie de sa vie dans des pratiques de dévotion, reslource & consolation d'une Reine sans autorité. La superstition égara quelquefois sa vertu, & lui fit préférer des choses frivoles à la justice. Nous voyons par les comptes de sa Maison, qu'elle suspendit le payement de ses Officiers pour le joyeux voyage de Monsieur Saint Facques en Galice: ce sont les termes.

La Cour avoit été souvent partagée entre elle & Agnès Sorel. Tandis que les mécontens rendoient leurs respects à la Reine, le plus grand nombre recherchoit la faveur de la Maîtresse du Roi.

Louis parut toujours fort attaché à sa Mère, dont il étoit tendrement aimé: leur aversion pour Agnès les réunit encore davantage, & leur causa souvent des chagrins qu'ils se seroient épargnés en respectant le goût du Roi leur Maître.

Нδ

HIS-



## HISTOIRE

D E

## LOUIS XI.

泰安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安

## LIVRE TROISIEME.

1464. Páqués le 3. Avril.



Es troubles de Catalogne recommencérent cette année avec autant de vivacité que jamais. Les Catalans étant réfolus de se choisir un Prin-

ce plutôt que de se soumettre au Roi d'Arragon leur Tyran, appellérent Dom Pèdre Connêtable de Portugal. Ce Prince étoit petit-fils de Jean I. Roi de Portugal. Il avoit été dépouillé de ses biens par la branche règnante; & comme il n'avoit pour lui que son nom, & rien à perdre, il étoit tel qu'il faut être pour tenter la fortune.

Dom Pèdre arriva à Barcelone, reçut le ferment de fidélité des Catalans, & 25. Janv. prit le titre de Roi d'Arragon & de Sicile. cile. Il voulut d'abord justifier par quelque action d'éclat, le choix qu'on avoit 1404 fait de lui, & donna ordre à Dom Jean de Sylva d'assiéger Gironne; mais avant que d'avoir formé le siège, Sylva suc attaqué par Rocaberti, ses troupes furent défaites. & lui-même resta fur la place.

Dom Pèdre cherchant à s'appuyer de la faveur de Louis XI, lui fit savoir son élection, lui marqua combien il feroit flate de l'honneur de son alliance, & tâcha de lui petsuader que les Catalans voulant se mettre en République, il étoit de l'intérêt de la France qu'ils eûssent un Prince qui lui seroit plus attaché que des Républicains desunis.

Louis n'aprouvant pas que Dom Pèdre se fût mis à la tête des Catalans, envoya un héraut en faire des plaintes au Roi Alphonse de Portugal, qui répondit que Dom Pedre avoit pris ce parti sans son aveu. & même à son

infu.

Dom Pèdre, désespérant de gagner la protection du Roi, entra dans le Lampourdan, & tâcha de faire soulever le Roussillon. L'entreprise est été d'autant plus facile, que les habitans se plaignoient des vexations qu'ils éprouvoient, & de la mauvaise foi qu'on employoit en recherchant ceux qui avoient eu part aux troubles de la Province; mais Louis y envoya Jean du Verger Conseiller au. Parlement, qui par sa prudence calma toutes les plaintes: ainsi les desseins de H 7

Dom Pèdre échouérent du côté du 1464, Roussillon: un des Agens qu'il avoit envoyé à Colioure avec des Lettres séditieuses, fut arrêté & pendu.

Le Roi d'Arragon faisoit presser le Roi de l'aider, suivant leurs Traités, à soumettre la Catalogne. Louis craignant que le Roi d'Arragon, tranquille du côté de la Catalogne, ne vint l'inquiéter au sujet du Roussillon, ne voulant pas anssi parostre manquer à sa parole & au Traité, sit faire quelque légère diversion, mais si foible qu'elle ne servoir qu'à entretenir les choses dans l'égalité, & par conséquent à perpétuer la guerre qui dura plusieurs années.

Comme le Roi étoit depuis deux mois sur les frontières de Picardie & de Flandre, il reçut une députation de la ville de Tournai, qui le prioit d'y venir faire son entrée. Cette ville, toujours fidèle à son Roi, avoit refusé une retraite à Louis XI. lorsque n'étant que Dauphin il se retira de la Cour malgré son Père; mais pour prouver qu'elle n'avoit alors écouté que son devoir, elle prêta vingt mille écus à Louis, pour aider à retirer les villes sur la Somme.

Le Roi, touché de cette générosité, alla à Tournai. Le prémier Consul vint lui présenter les clés. Le Roi les sui rendit, en disant qu'il ne pouvoit mieux consier la garde de la ville qu'à

1464.

elle-même. Il en coute peu aux Princes pour exciter la reconnoissance des Peuples, qui se manifeste toujours par de nouveaux services. Les habitans furent si sensibles à cette marque de confiance, qu'ils rendirent auffitôt au Roi sa cédule des vingt mille écus; & la magnificence de la réception qu'ils lui firent, fut encore au-dessous du zèle &

de la joie qu'ils lui marquérent. Le Roi partit de Tournai pour aller à Lille, où il passa quelques jours avec le Duc de Bourgogne, afin de le gagner, & de pouvoir ensuite agir sans crainte contre le Duc de Bretagne, dont les Commissaires s'étoient rendus à Tours sur la fin de l'année précédente, pour y soutenir les droits de leur Maître devant le Comte du Maine. Après de longues disputes de part & d'autre, on convint préliminairement que les Assemblées seroient renvoyées au mois de Septembre, & se tiendroient à Chinon; que ce délai seroit employé par les Parties à recouvrer les titres qui leur manquoient; & que le Duc de Bretagne déclareroit qu'il n'avoit entendu rien traiter avec la Cour de Rome qui pût préjudicier à la Souveraineté du Roi. Les autres articles devant être discutés denouveau, ne furent pas décidés.

Il est d'autant plus important de faire connoître les instructions du Comte du Maine, qu'elles furent dans la suite un des sujets de la guerre du Bien Public. - Il y étoit question, 1. des desobéissaces du Duc de Bretagne aux Arrêts & Mandemens du Roi & du Parlement. 2. Des Sentences données en Cour de Rome, dont le Duc avoit souffert l'exécution en Bretagne; de ses entreprises sur la Régale, & notamment au sujet de l'Evêché de Nantes; de ce qu'il affectoit d'aller contre la détermination de l'Eglise Gallicane au sujet de la Pragmatique; de ce que le Duc s'intituloit Par la grace de Dieu, & se servoit dans ses Lettres des termes de puissance Royale & Ducale; de ce qu'à Rome on distinguoit France & Bretagne; enfin du refus que faisoit le Duc de rendre un hommage lige; & des procès que ses Sujets portoient à Rome. Les conférences aiant été indiquées à

Chinon, le Duc de Bretagne y envoya pour Commissaires Loysel, Partenay & Ferré; mais comme ils n'avoient d'autres instructions que de tirer les choses en longueur, après tous les délais ils resusérent de répondre, disant qu'ils resusérent été révoqués. Le Comte du Maine donna une sentence, qui ordonnoit par provision que le temporel de l'Evêché de Nantes seroit mis entre les mains du Roi, avec désense au Duc de Bretagne de prétendre aucun droit de Régale.

Ce jugement n'étant que par défaut, le Roi ordonna que l'affaire seroit portée au Parlement: mais l'évocation

n'eut

n'eut pas lieu. Le Duc envoya demander au Roi un passeport pour aller le 1464. trouver en personne, & terminer avec lui tous leurs différends. Le Roi fit expédier aussitôt des Lettres, par lesquelles il donnoit au Duc toutes les suretés possibles: mais celui-ci n'avoit aucun dessein de faire usage du passeport; il étoit sur le point de voir l'effet des pratiques qu'il avoit faites, tant au dedans qu'au dehors du Royaume; & ne cherchoit qu'à tromper le Roi, qui ne pouvoit pas porter toute son attention sur la Bretagne.

Louis entretenoit toujours une correspondance étroite avec le Comte de Warwic, dans le dessein de faire la paix, ou du moins de prolonger la trè-Pour faire connoître qu'il vouloit conserver l'alliance d'Angleterre, il fie arrêter les vaisseaux Espagnols & Malouins qui étoient dans les Ports de France, obligea leurs Armateurs à réparer le dommage qu'ils avoient fait aux Anglois, & la trève fut prolongée.

Sur ces entrefaites le Roi reçut des Ambassadeurs de George Pogiebrac, Roi de Boheme. Ils venoient pour renouveller l'alliance qui avoit été de tout tems entre les deux Couronnes. Le Roi la fouhaitoit pareillement; mais il étoit retenu par la crainte des scrupules que les esprits foibles pouvoient avoir, & que les mal-intentionnés pouvoient affecter fecter sur ce que Poglebrac avoit été

1464. excommunié par Pie II.

Nous avons vu que Pogiebrac s'étoit fait élire Roi de Bohème après la mort de Ladislas. Quoique les Catholiques n'aprouvassent pas son élection, ils ne s'y étoient pas opposés ouvertement; il avoit été couronné par les Evêques le 6. de Mai 1418; & avoit juré avant son couronnement, d'employer toutes ses forces pour la défense de l'Eglise Catholique, & l'extirpation de l'Hérésie. Le Pape supposa que par ce serment Pogiebrac s'étoit engagé d'abolir l'usage du calice dans la Communion; mais ce Prince aiant déclaré que c'étoit une coutume autorisée par le Concile de Bâle, dans laquelle il prétendoit vivre & mourir, le Pape l'excommunia comme hérétique relaps.

Pour entendre mieux la question, il faut se rappeller que pendant que le Concile de Constance travailloit au procès de Jean Hus & de Jérôme de Prague, Jacobel, un de leurs disciples, foutint à Prague qu'on devoit communier sous les deux espèces. Tous les Hussites embrassérent cette opinion, qui devint un des principaux articles de leur schisme. Le Concile de Constance les condamna comme Hérétiques; mais celui de Bâle voulant ramener les Bohémiens, déclara que l'hérésie n'étoit pas de communier sous les deux espèces; mais de croire que si on ne les recevoit pas

pas toutes deux, la Communion n'étoit pas bonne; desorte que la question ne rouloit plus que sur le pouvoir que l'Eglise

avoit de retrancher la coupe.

Le Concile de Bâle, qui avoit un destr sincère de rétablir la paix dans l'Eglise, croyoit devoir user de plus d'indulgence que des Pontises, qui n'écoutant que leur orgueil, prétendoient désendre l'Eglise, en déchirant ses membres. Le Concile envoya Philbert Evêque de Coutance pour réconcilier la Bohème avec l'Eglise, & appaiser les troubles qui avoient fait verser tant de sang. Philbert publia donc, au nom du Concile, que ceux qui étoient dans l'usage de communier sous les deux espèces, pouvoient continuer, pourvu qu'ils ne regardâssent pas cette cérémonie comme nécessaire au sacrement.

La plupart des Bohémiens continuérent de communier sous les deux espèces, & furent nommés Utraquistes ou Calixtins. Ils furent distingués dans la suite en Calixtins rigides, qui regardoient l'usage du calice comme nécessaire à salut; & en Calixtins mitigés, qui en conservant le calice, laissoient la

liberté d'en user autrement.

Pogiebrac étoit du nombre des mitigés, & s'appuyoit de la décision du Concile de Bâle, pour soutenir qu'il n'avoit pas encouru l'excommunication, & qu'il en appelloit au futur Concile.

Pie

Pie II. étoit encore moins offensé de 1464. ce qu'il qualifioit d'hérésie dans Pogiebrac, que de son appel, & de le voir s'appuyer de l'autorité du Concile de Bâle. D'ailleurs, dans le Concile de Mantoue, que Pie II. avoit tenu à son avenement au Pontificat, il avoit, par un canon exprès, prononcé anathême contre ceux qui oseroient appeller de ses décisions au futur Concile: ainsi il regardoit l'appel de Pogiebrac comme une seconde hérésie. & fulmina encore un nouvel anathême.

> C'étoit dans ces circonstances que les Ambassadeurs du Roi de Bohème vinrent en France. Louis XI. renouvella les anciennes alliances avec ce Prince. qu'il qualifia de très Illustre & Catholique; mais il déclara devant Notaire, en présence de plusieurs Evêques & de l'Amiral Montauban, qu'il n'entendoit, par le Traité fait avec George Roi de Bohème, adhérer aux hérésies dont on disoit que la Bohème étoit infectée.

> On voit par-là que Louis avoit toutes les attentions possibles pour ne pas choquer le Pape; cependant ils ne furent jamais bien unis. Louis étoit trop jaloux des droits de sa Couronne, pour ne pas s'opposer aux entreprises de Pie II; & ce Pontife altier, moins sensible au graces du Roi, qu'offensé du moindre refus, ne pouvoit souffrir de contradiction.

Pie n'avoit jamais rien desiré avec plus plus d'ardeur, que d'engager les Princes Chrétiens dans une Croilade, & de re- 1464. nouveller une folie qui avoit toujours été inutile à la Religion, scandaleuse pour les Mœurs, & funeste aux Chré-Personne n'ignoroit les suites malheureuses des Croisades de Louis le Jeune, de St. Louis & de Philippe-Auguste, qui auroient dû réussir, si la valeur & la vertu eûssent suffi pour ces entreprises: cependant le Pape n'en étoit pas moins ardent à solliciter tous les Princes Chrétiens de se eroiser. Il écrivit aussi, dit on, à Mahomet IL pour l'exhorter à se faire Chrétien. On peut juger comment la proposition du Pape fut recue par un Prince, qui étoit à-lavérité fort indifférent sur les Religions. mais qui savoit de quelle importance il écoit pour lui de paroître zèlé Musulman, afin de s'attacher le cœur de s'es troupes. & d'enflammer leur courage.

Le Pape ne fut pas plus heureux dans ses sollicitations auprès de l'Empereur & du Roi, qui refusérent de se croiser. Il pressa plus vivement le Duc de Bourgogne, & voulut lui persuader qu'il n'avoit été guéri d'une maladie dangereuse. qu'en vertu du vœu qu'il avoit fait de se croiser: le Duc pouvoit se croire libre d'un vœu si imprudent, si la force de s'en affranchir s'accordoit avec la foiblesse qui les fait faire. Le Roi alla exprès le trouver à Hesdin, pour lui faire sentir combien son absence paux VOIL

voit causer de troubles dans ses Etats. 1464. Il lui représenta que de telles entreprises convenoient mieux à un Avanturier qu'à un Prince, & que sa présence en Bourgogne étoit nécessaire pour contenir le caractère ambitieux du Comte de Charolois.

Le Duc étoit perfuadé de toutes ces raisons; mais enfin, importuné & fatigué par le Pape, il s'engagea à le suivre, pourvu qu'il se mst à la tête des Croisés. Le Pape y consentit, & publia par des Bulles qu'il fit répandre par-tout, qu'il alloit combattre en personne contre le Turc, & qu'il devoit s'embarquer à Ancone. On y vit aussitôt accourir une quantité prodigieuse de Croisés de toutes Nations, de ces Esprits inquiets qui s'engagent par-tout, parce qu'ils ne sont bien nulle part. Ils s'imaginoient que sans qu'on prît les moindres précautions, l'abondance seroit un miracle facile au Souverain-Pontife; mais s'étant bientôt trouvés dans une disette absolue de vivres, ils fe répandirent dans la campagne & la désolérent. On ne trouvoit sur les chemins que des brigands, qui s'étoient armés pour la Foi.

Les plaintes en furent portées à Rome. Le Pape, pénétré de douleur, fit affembler les Cardinaux: il leur reprocha que le luxe & les mœurs de Rome rendoient suspect tout ce qui en emanoit, & écartoient les bénédictions du Ciel: il-les exhorta à déchir Dieu par leurs

priè.

prières. & à édifier les Fidèles par leur conduite. Il partit ensuite pour se ren- 14641. dre à Ancone; mais lorsqu'il vit par luimême que les défordres & les maux étoient encore plus grands qu'on ne lui avoit mandé, le chagrin, la fatigue & le dépit firent une telle impression sur lui, qu'il en mourut. Pierre Barbo, Vénitien. & neveu d'Eugène IV. fut élevê

au Pontificat, & prit le nom de Paul II. Le Roi se voyoit un peu plus tranquile du côté de la Cour de Rome, lorsqu'il aprit qu'on l'attaquoit ailleurs dans son honneur, en l'accusant d'avoir voulu surprendre le Duc de Bourgogne & le Comte de Charolois, dans le dessein d'attenter sur leur personne: il n'eut pas de peine à reconnoître que le Duc de Bretagne étoit l'auteur de ces calomnies. Ce Prince, afin de rendre le Roi odieux aux François, avoit encore osé lui imputer de vouloir livrer la Guyenne & la Normandie aux Anglois. Pour détruire ces bruits, le Roi se contenta d'envoyer dans toutes les Provinces des copies des Lettres mêmes du Duc

Quelque tems après, le Roi aprit que ce Prince, pour entretenir une correfpondance plus fure & plus secrette avec l'Anglois & le Comte de Charolois, avoit fait passer en Angleterre & en Hollande Jean de Romillé, Vice-chancelier de Bretagne, déguisé en Dominicain, & qu'il étoit actuellement auprès du Comte de Charolois

Le Roi prit le parti d'aller trouver le Duc de Bourgogne à Hesdin, pour se plaindre du Comte de Charolois. Le Duc voulut excuser son fils, & dissuader le Roi des soupçons qu'il avoit; mais Louis lui sit voir que Jaques de Luxembourg, Gouverneur de Rennes, résidoit actuellement auprès du Comte de Charolois de la part du Duc François, & qu'Antoine de Lamet, Lieutenant de Jaques de Luxembourg passoit sans cesse de Bretagne en Hollande, & de Hollande en Bretagne.

Le Roi voulant prouver au Duc & la toute l'Europe les intrigues du Comte de Charolois avec le Duc de Bretagne, résolut de faire enlever Romillé, & en donna la commission au Bâtard de Rubempré, homme hardi, entreprenant,

& très propre à un coup de main.

Rubempré s'embarqua sur un bâtiment léger avec vingt-cinq hommes d'équipage, passa en Hollande, & laissant ses gens à la côte, vint à Gorkum avec deux hommes. Le soin qu'il apportoit à se cacher le rendant suspect, il fut arrêté. Olivier de la Marche, Auteur des Mémoires, vint trouver le Duc de Bourgogne, & lui fit entendre que Rubempré étoit venu pour enlever ou tuer le Comte de Charolois: il ajouta, pour intimider le Duc & l'indisposer contre le Roi, que ce Prince avoit connu par les astres, que le Duc devoit mourir bientôt à Hefdin. & qu'il ne s'en étoit aproché que pour

pour se faisir de la place & des trésors

qu'on y gardoit.

1464.

Le Roi, qui étoit retourné à Abbeville, fut aussitôt instruit des allarmes qu'on venoit de donner au Duc de Bourgogne, & lui écrivit sur le champ pour le prier de l'attendre le lendemain à diner; mais le Duc, dans un siècle de superstition, & à l'âge où l'on yest le plus porté, fut intimide par le prétendu horoscope qu'on lui annonçoit, partit de Hesdin, & se contenta de répondre au Roi qu'il n'oublieroit rien pour découvrir les auteurs des bruits qui venoient de se répandre. Le Roi aiant apris qu'ils étoient parvenus jusqu'en Angleterre, fut indigné de ces calomnies; & voulut en avoit raison. Il envoya a Lille vers le Duc de Bourgogne le Comte d'Eu Prince du Sang, l'Archeveque de Narbonne & le Chancelier de Morvilliers en qualité d'Ambassadeurs, Dès le lendemain de leur arrivée ils eurent audience. Morvilliers portant la parole avec la fermeté & la hauteur qui convenoient à son caractère & à la maresté du prémier Prince de l'Europe, dit qué le Duc de Bretagne étoit coupable, de félonie, comme Vassal de la Couronne; pour avoir traité avec l'Angleterre, à l'insu du Roi son souverain Seigneur; que par ce Traité, qui tendoit à la ruine du Royaume, il s'étoit rendu criminel de leze-majesté; & que le Comte de

Charolois étant entré dans les pratiques du Duc de Bretagne, étoit devenu son

com.

Tome L.

COM

1464.

complice; que le Roi, pour avoir des preuves convaincantes de leurs intrigues, avoir voulu faire enlever Romillé qui en étoit l'Agent; qu'il avoit chargé le Bâtard de Rubempré de cette commission; que le Comte de Charolois l'avoit fait arrêter; qu'il vouloit aujourd'hui faire croire que Rubempré étoit chargé d'attenter sur sa personne, & qu'on employoit la calomnie pour couvrir tous les complots que le Duc de Bretagne & le Comte de Charolois avoient faits contre le Roi.

Il suffit, ajouta Morvilliers en présentant la minute des instructions de Rubempré, de lire cette commission, pour être convaincu de la calomnie. Mais peuton d'ailleurs supposer que Rubempré ait voulu tenter une entreprise aussi extravagante que celle d'enlever le Comte de Charolois au milieu de sa Cour? Rubempré n'a jamais eu à son bord que vingtcinq hommes d'équipage, qu'il a laisses à vingt lieues de Gorkum, où il est venu avec deux hommes leulement. On ne peut sans absurdité donner croyance, à de tel-les visions, ni les répandre sans une malignite averigle. Cependant on n'a pas rougi de les publier dans la Chaire de Vé-rite. Olivier de la Marche acolé tenir le même langage en public : & ceux qui l'ont entendu, séduits par son audace, ont cu la temérité d'arraquer la gloire du Roi, & de noifem la reputation.
Morvilliers finit en deutandant que

1 a Pon

l'en commençue la réparation qui étoit due au Roi, par lui hivrer Odivier de la 1464 Masche cot d'audacieux Moine qui avois en l'infolence d'appayer ces impostures. Il se plaignit aussi de la désiance que le Duc avoit fait parofere en fortant de Hefdin avec précipitation.

Le Comte de Charolois, qui écoutois le Chancelier avec imparience, voulus pholicurs fois prendre la parole; mais Morvilliers, sans s'interrompre, se contenta de lui dire que ce n'étoit pas vers lui que le Roi l'avoir envoyé, & le Duc

imposta filence à fon fils.

Lorsque le Chancelier eut fini . le Comze de Charolois se mit à genoux devano form Père, & lui demanda la permission de se justifier. Le Duc, qui connoissoit de capacière emporté de son fils? cragnic quedans son prémier mouvement il neskui écháppát quesques termes injurienz pour le Roi: c'est pourquoi il lust dir qu'il seroit entendu le lendemain. qu'il refléchit à ce qu'il avoit à répondre. & qu'il prit garde fur-tout de rien dire enimbiconvint à la naissance & à la mai iosté du Roi.

Le Duc répondit ensuite aux Ambasfadeurs, que le Batard de Rubempré s'étoir rendu affez suspect pour qu'on s'afsurac de sa personne; qu'on n'avoit tenu aucun difeours injurieux contre le Roi; & que si la Marche avoit eu l'imprudence de le faire, il en seroit informé; que c'étoit aux Officiers de Bourgogne à con-

noître

1464

nostre de cette affaire parce que la Marche étant né dans le Comté de Bourgogne, n'étoit ni sujet ni justiciable du Roi; que si le Comte de Charolois avoit marqué trop de désiance, il pouvoir être excusable dans cette occasion. "Pour moi, "ajouta-t-il "je n'ai jamais donné de "foupçons, je n'en conçois pas légère— ment; j'ai bien pu manquer de parole "aux femmes "mais jamais aux hommes."

Le lendemain des Ambassadeurs eurent une seconde audience. Le Comte de Charolois, aiant le genou sur un carreau parla avec affez de modéta-Il dit que le Duc de Bretagne & lui étoient liés d'amitié, mais qu'il n'y avoit jamais eu entre eux de Traité contraire aux intérêts du Roi; que Rubempré étoit un homme entreprenant & capable de tout ofer a que fur fa reputation, & le soin qu'il prenoit de se cacher, on n'avoit pu se dispenser de l'arrêter; que si Olivier de la Marche avoit parle avec un peu trop de chaleur, son zèle pour son Maitre le rendoit excusable; qu'on auroit bien d'autres plaintes à faire contre le Roi. qui venoit de donner le Gouvernement de Picardie au Comte d'Estampes, avec promesses de l'assister de quatre cens lances pour conquérir le Duché de Brahant; qu'à l'égard de la pension & du Gouvernement de Normandie que le Roi lui avoit ôté a il pe les sugressoit pullement. 5 1 CT1 04

lement, parce qu'il seroit toulours assez puissant, tant qu'il auroit l'amitié de 1464. fon Père.

Le Goux parla après le Comte de Charolois, reprit tout ce qu'il avoit dit. insista sur chaque article, & s'étendit particulièrement sur les obligations que le Roi avoit à la Maison de Bourgogne.

Morvilliers repartit à l'instant, que le Roi n'avoit pas oublié les services qu'il avoit reçus du Duc, qu'il ne cessoit de les publier, & qu'il lui en avoit marqué fa reconnoissance, non seulement par les honneurs qu'il lui avoit rendus, mais encore en lui donnant le Duché de Luxem-

bourg.

Les Ambassadeurs insistérent sur la délivrance de Rubempré, mais le Duc demanda du tems. Il n'en fut pas question depuis, le Roi parut l'oublier totalement, & ce ne fut que cinq ans après que le Comte de Charolois le mit en liberté, sans faire de plus amples informations que celles qui avoient été faites, ce qui peut faire juger qu'il avoit été arrêté assez légèrement.

Lorsque les Ambassadeurs prirent conge du Duc de Bourgogne, le Comre de Charolois s'aprochant de l'Archeyeque de Narbonne, lui dit tout bas: Re-

... commandez-moi très bumblement à la bon-, ne grace du Roi, & lui dites qu'il m'a ,, bien fait laver la tête par son Chancelier,

mais qu'il, s'en repentira avant qu'il foit

19. 4n ang

Les selvires étrangères n'empéchoient pas le Roi de veiller avec attention au gouvernement intérieur & à la police du Rovaume. Hrétablit cette antiée la Cour des Aides de Paris, qu'il avost supprimée à son Avènement au Trône. Il fit une Ordonnance si sage pour la Discipline militaire, que la plupart de ces règlemens subfiltent encore aujourd'hui. Nous vovons qu'on entretenditalors dix-septicens lances; chaque lance ou homme d'armes à la grand paie avoit 15 livres par mois, & chaque archer 7 livres dix fols: la petite paie étoit d'un tiers moins.

Le Roi voulant absolument terminer les différends qui étoient entre lui & le Decemb. Due de Bretagne, affembra à Tours le Roi de Sicile, les Dises de Berry, d'Orleans, de Bourbon, de Nemours, les Comtes d'Angouleme, de Nevers, & les principaux Seigneurs du Royminé, qu'il prit pour afbitrés. Pour leur failler la liberté de dire leurs sentimens, il ne se trouva pas à la prémière féance, mais le Chancelier exposa le point de la question avec les moyens des deux parties; & Jean Dauver ; qui avoit dejà été Comt illaire dans cette affaire, la difeuta avec tant de clarté, que les Princes avonérent, qu'après avoir été prévenus contre le Roi, ils étoient obligés de convenir que le Duc de Bretagne avoit tort.

Le Roi se trouva à la seconde séance; le Chancelier en fit Fouverture, en repétant devant lui tout ce qui avoit été

1461.

dit dans la prémière, & sur-tout ce qui concernoit la Régale, & les Traités que le Duc avoit faits avec l'Angleterre. Le Roi prit ensuite la parole, & rapella les perfécutions qu'il avoit effuyées sous le règne précédent, l'état malheureux ou il avoit trouvé le Royaume à fon Avenement à la Couronne, & tout ce qu'il avoit fait pour lui rendre son ancien éclat. Il avoua qu'il ne devoit d'auffi heureux commencemens qu'aux Princes, à la Noblesse, & aux secouts de ses Peuples; qu'ils sentoit tout le poids d'une couronne : qu'un homme étoit incapable de porter seul un si pesant fardeau; mais qu'il espétoit trouvet toujours la même affection, & par consequent les mêmes resfources dans les Sujets; qu'il savoit que les Rois & les Peuples font lies entre eux par des devoirs réciproques; que la force & l'harmonie d'un Erat dépendent de l'union du Chef & des Membres.

Louis exposa toutes ces maximes incontestables, qui ne sont gueres violees
que par les Princes qui connoissent mat
leurs vrais intérêts, seur autorité & leur
gloire. Il passa ensuire aux finets de
plaintes qu'il avoit contre le Duc de Bretagne, & dont nous avons parté. Il ajouta que le Duc ne s'étôit écarté de ses
devoirs que par de mauvais conseils, &
que c'étoit à régret qu'il se voyoit obligé de recourir à l'autoriré pour réduire
un Prince soble dans ses desseins & té-

méraire dans les entreprises.

Toute

1454.

Toute l'Assemblée fut extrêmement touchée du discours du Roi, & lui marqua sa reconnoissance par une acclamation générale. Le Roi de Sicile prit la parole, & témoigna au Roi, au nom de tous ceux qui étoient présens, combien its étoient sensibles aux marques de confiance que Sa Majesté venoit de leur donner, & qu'ils étoient tous prêts à sacrifier leur vie & seurs biens pour son service, & pour faire rentrer le Duc de Bretagne dans son devoir.

Le Roi les remercia de la bonne volonté qu'ils lui témoignoient, & leur dit qu'ils lui feroient plaisir de marquer chacun en particulier au Duc qu'ils blamoient

sa conduite.

Charles Duc d'Orleans ne s'appercevant pas que le Roi, en feignant de demander des conseils , re cherchoit qu'une aprobation de ses sentimens, entreprit de justifier en partie le Duc de Bretagne sur les abus qui règnoient dans le gouvernement. Le Roi fut extrêmement offensé des remontrances du Duc d'Orléans : mais dissimulant les vrais motifs de son dépit, il s'emporta contre lui sous prétexte qu'il prenoit le parti d'un rebelle. Les Rois ont le privilège que leurs paroles seules tiennent lieu de récompense ou de châtiment. Le Duc d'Orleans conçut un chagrin si vif de la dureté avec laquelle le Roi le traita, qu'il en mourut en peu de jours. Il avoit été fait prisoppier à la batailbataille d'Azincourt, & sa prison avoit duré vitigt-cinq ans: le Duc de Bourgogne aida à l'en retirer, & lui sit épouser Marie sa nièce, fille d'Adolphe Duc de Clèves. Charles s'étant livré pendant sa captivité à la lecture & à la réflexion, instruit par le malheur & par l'étude \*, étoit devenu un des plus vertueux Princes que la France ait eus, & su fut généralement regretté. Il saissa trois enfans, un fils qui fut Louis XII. & deux filles, dont l'une fut Abesse de Foncevraud, & l'autre épousa Jéan de Foix Vicomte de Narbonne.

Cependant le Roi fit partir Fournier & Paris, Conseillers au Parlement, pour aller en Bretagne fignisser au Duc, & faire exécuter la sentence rendue à Chinon par le Comte du Maine; mais sur le resus qu'on sit de les laisser entrer dans Nantes, ils revinrent après en avoir fait

leur procès-verbal.

Le Roi, qui croyoit être sûr de réduire par la force le Duc de Bretagne, voulut employer toutes les voies qui pouvoient servir à le rendre moins excusable. Il envoya Pont-Labbé en Bretagne, avec ordre de dire au Duc que le Roi étoit très mécontent des calomnies qu'il

<sup>\*</sup> Charles Duc d'Orléans a laissé quelques Posfies, telles que Ballades, Chansons & Rondels, & un Discours d'éloquence, prononcé en 1456. en présence de Charles VII. au sujet de Jean Duc d'Alençon. Ces Ouvrages sont manuscrits à la Bibliothèque du Roi.

qu'il avoir ofé répandre contre lui; de 1464. ses intrigues avec les Anglois qu'en parlant de lui, il l'apelioit de Ri Louis: & de ce qu'il y avoit actuellement un Bâtard de Bretagne au fervice d'Angleterre. , Si vous avez agi de votte chef, lui dit Pont-Labbe, vous de-, vez appaiser le Roi par votre soumision: li vous avez fuivi quelques con-, feils, vous devez facrifier ceux qui vous les ont donnés : fi vous avez de! fein d'apeller les Anglois en Breta-, gne pour réfister au Roi, songez que vos Etats vont devenir le theatre d'une ., guerre sanglante, que vous pouvez éviter, en rendant ce que vous devez a votre Souverain.

Le Duc fit représenter au Roi qu'il n'avoit jamais en de mauvailes intentions dans tout ce qu'il avoit fait ; qu'il avet été obligé de négocier avec Edouard, parce qu'il avoit apris que le Roi avoit traité lui-même avec ce Prince, au préjudice de la Bretagne & de tous les Princes du Sang; qu'il n'avoit pris ces precautions, que parce qu'il n'avoit point eté compris par le Roi dans la trève conclue avec l'Angleterre; que la commi-non donnée à Romille pour passer en Augleterre sous un déguisement, loin de prouver les lizifoits avec Edonard, fervoit au contraire à la justification puisqu'il n'avoit eu recours à ce mystère, que parce qu'il ignoroit les dispositions des Anglois; & quil vouloit que Romil;

Sé voit s'en affiner avant de fe découvrir : que Romillé avoir rendu compte de sa 14541 accociation en pleins Etate, & qu'il & toit impossible de trouver rien dans son rapport, qui for contraite aux incététs da Roi: qu'on avoit tout lieu de juger vac ce France s'étoit lui-même lighé avec Adouard contre la Bretagne, purfque les -Anglois avoient fait für les Bretons plusieurs prifes, qui avoient été vendues dans les Pores de France, & que l'on avoit obligé les Bretons à rendre ceiles qu'ils avoient fakes fur les Anglois.

Qu'il étoit vrai qu'en écrivant au Roi d'Angleterre, le Ducde Bretagne l'avoit waite de son seuverain Seigneur, & avoit nomméte Roi, le Roi Louis: mais qu'on ne pouvoit pas ignorer que ce métoit qu'une vaine formalité, pour le conformer à l'ériqueste d'Angleterre; & qu'au fond on a avoit rien conclu qui flit contraire au bien de l'Etat, ni à la gloire du Roi.

Comme la réponse du Duc de Bretai ane étoit autant un manifeste quiene jusinficacion, le Roi ne songoa plus qu'à ini déclarer la guerre. Le Duc prenoit de fon côté toutes les melbres qui pouvoient de nisetre d'obuvert des effets du reffem timent du Roi. Il sit un Traité avec le 31. Déc. Duc de Calabre, par lequelvils recom poissoint ou'ils s'étoient donnés réchros quement leurs Rellés, pour le réunis de s'opposer au Conseil du Roi, qui l'engageois chaque jour à maltrainer les Princes du Sanger ils admirent le Comto de Cha-

Charolois dans leur alliance. & jurérent de se servir mutuellement envers & conere tous, excepté contre le Roi de Sioile.

Le Duc de Calabre ne pouvoit pas àla-vérité entrer ouvertement & avec honmeur dans un parti avec Edouard, qui avoit détrôné Henri VI. son beau-frère, il paroissoit ne contracter qu'avec le Comæ de Charolois; mais c'étoit la même chose au fond, puisqu'Edouard devoit franir au Comte tous les secours néceffaires, en considération de la conduite que icelui-ci venoit de tenir tout récemment an fujet du mariage d'Elisabeth Riviera Dans le tems que l'on travailloit à convertir la trève conclue entre la France & l'Angleterre en une paix solide, dont le mariage d'Edouard avec Bonne de Savove devoit être le fondement, ce Pringe devine amoureux d'Elisabeth Riviers. fille de Richard Dondeville & de Jaqueline de Luxembourg, & veuve du Chevalier Jean Gray. Edouard aiant préféré cette veuve à la Princesse de Savoye, au grand mécontentement de la Nation la voic prié le Comte de Charolois d'envoyer à la cérémonte du mariage quelques person-.:: d · nes de sa part; le Comte y envoya laques de Luxembourg, Oncie d'Elisabeth, avec trois-cens Gentilshommes des plus

> distingués & des plus magnifiques qui fûffent en Bourgogne. Une si superbe Ambassade, en relevant la naissance d'Elifabeth, appaila les Anglois, & fit tans

· . . . . .

de plaisir à Edquard, qu'il sit assurge le Comre de Charolois, qu'il pouvoirent que 1464.

te occasion compter sur les troupes d'Aggleterre.

Le Comte étant persuadé que les Croy empêcheroient toujours le Duc son Pere d'entrer dans une ligue contre le Roi. écrivit par-tout pour se plaindre qu'ils usurpoient l'autorité; qu'ils cherchoient à le mettre mai avec son Père; & qu'ils lui avaient fait perdre l'amitié du Roi. dont il affectoit de paroître jaloux : mais il ne haissoit réellement les Croy que parce qu'ils étoient attachés au Roi. & ne cherchoit à les éloigner, qu'afin de pouvoir engager plus facilement le Duc son Père à déclarer la guerre à la France. Cependant le Duc de Bretagne travailloit continuellement à augmenter le nombre des mécontens dans le Royaume. Soit que les prétentions du Roi fassent outrées, soit que le Duc refusat de rendre ce qu'il devoit réellement à son Souverain, il est certain que leurs démêlés furent l'origine du plus grandévènement du règne de Louis XI. je veux dire de la guerre du Bien Public, dont il est important de bien connostre le prin-

Le Duc de Bretagne sentoit qu'il ne pourroit pas résister seul aux armes du Roi, & qu'il ne tireroit pas un grand avantage de son alliance avec le Comte de Charolois, à moins que le Duc de Bourgogne ne lui fournit des troupes;

50

1465.

146¢.

c'est pourquoi il tacha d'attirer dans fon parti les Princes da Sang & les aurres Seigneurs du Royaume, qui aiant des Terres & des Vassaux, pouvoient proturer des lecours réels. Il s'attacha à jeur perfudder que le dessen du Roi étoit d'affervir les Princes, d'avilir la Noblef-Le & de dépouiller vous ceux auf par Heur naissance, leurs droits & seurs bonnes intentions; pourroient s'oppoler à d'autorité arbitraire qu'il vouible d'ablir; que l'on commençoit par le Duc de Bretagne, mais que tous ceux qui avoient quelque autorité, étbient intéreflés à prendite la défense, sans quoi ils combércient bientôt dans l'esclavage.

· Ces discours firent inipression fur plu-Reurs d'entre eux, qui d'ailleurs avoient des motifs particuliers.

Le Duc de Bourbon aiune écouse la sœur de Louis XI. s'étoit attendu qu'en confidération de ce mariage, on lui donneroit l'Epée de Connétable; mais loin de la lui offrir, on la lui avoit refuse. Le Roi ne le trouvoit déjà que trop puif fant. Un ambitieux croit acquérir des droite en obtenant des graces, & le Duc de Bourbon füt plus sensible au refus qu'on lui fit, qu'il ne l'avoit été à l'honneur d'épouser une Fille de France. Des ce moment il ne songea plus qu'à se joindre aux ennemis du Roi. Il entra dans la ligue du Duc de Bretagne, & résolut d'y engager le Due de Bourgogne. C'étoit une negociation délicate, parce que ce Prince

ce étoit vieux, & qu'il avoit toujours -aime la paix. Quoiqu'il fe plaignit quelquefois des infractions que le Roi faifoit au Traité d'Arras, il étoit réfolu de l'obferver, & mettoit peu de différence en-tre une guerre injuste, & une guerre trop légèrement entreprise. Le Duc de Bourbon profita de l'ascendant qu'il avoit fur fon esprit, pour lui persuader que le Roi vouloit opprimer tous les Princes: que le Comte de Charolois ne servit pas Tur-meme à l'abil de fes entreprises, & perdroit la succession de son Père. moins que l'on ne s'opposat actuellement au Roi, en faffant une lique en faveur du Bien Public. Philippe ne trouvoic pas encore qu'il y ent des motifs légitimes pour rompre avec le Roi; mais candis qu'on follicitoit le Duc de Bourgogné, on travailloit à séduire le Due de Berry frère du Roi, en lui promertant de lui faire épouser la fille unique du Comte de Charolois.

Charles Duc de Berry avoit toutes les graces exterieures qui frappent les yeux du Peuple, qui faisissent son imagination, qui relevent l'éclat des grandes qualités, mais qui ne les supléent famais. Sans être recommendable par ses vertus, ni redoutable par ses vices, il étoit dangereux par sa foiblesse. Les mécontens en abusérent pour se porter à la révolte; & il s'y prêta d'autant plus sa cilement, qu'il avoit contre le Roi son frère cette jalouse si ordinaire aux peti-

tes ames contre ceux qui les effacent Incapable de tout par lui même, il nétoit qu'un instrument, aveugle entre les mains des rebelles, qui faisoient servir à leur ambition un nom inutile à celui qui le portoit. Quand le Roi n'eût pas été naturellement défiant & jaloux de son autorité, la prudence l'auroit empêché de rien confiet à son frère, dont il copnoissoit le peu d'attachement, la foiblesse & l'incapacité.

Cependant le Duc de Bretagne, qui craignoit roujours que le Roi ne le contraignit enfin d'obeir au jugement rendu à Tours, le pria de lui permettre d'affembler ses Etats pour y faire aprouver l'exécution de ce même jugement, & y

donner plus d'autenticité.

Le dessein du Duc n'étant que de gagner du tems, lorsque les délais qu'il avoit demandés furent éxpirés, il envoya Odet Daidie, Seigneur de Lescun,

pour en demander de nouveaux.

Le Roi consentit à un délai de trois mois; mais comptant toujours autant sur sa politique que sur ses armes, il chercha à gagner l'Ambassadeur par des présens; & pour s'assurer de tous ceux qui gouvernoient le Duc, il donna une pension à Antoinette de Maignelais sa Mattresse. Lescun, au-lieu de se laisser corrompre, acheva de séduire le Duc de Berry, & le détermina à se retirer en Bretagne. Ce projet n'étoit pas facile à exécuter, parce qu'on veilloit attentivement

ment sur les démarches de ce jeune Prince: mais ce sut le Roi même, qui par sa propre désiance fournit à son frère les moyens de s'échapper de la Cour.

1465.

Aussitôt que Louis eut congédié Lescun, il s'avança en Poitou, sous prétexte d'un pélérinage; mais dans le dessein de s'aprocher de la Bretagne, pour être plus à portée d'y entrer, si le Duc resusoit de tenir sa parole Le Duc de Berry, qui étoit obligé de suivre le Roi partout, convint avec Lescun, qu'il l'attendroit à quelques lieues de Poitiers; & s'étant trouvé au rendez-vous, sous prétexte d'une partie de chasse, il partit avec lui & se rendit en Bretagne, avant que le Roi sût en état de s'opposer à sa suite.

Le Duc de Berry publia auflitôt un Manifeste, dans lequel il prenoit le ton d'un Prince à qui le sort de tous les Ordres de l'État étoir consié, quoiqu'il ne sût que l'instrument dont les mécontens

prétendoient se servir.

La retraite de ce Prince fut le fignal qui fit éclater l'orage qui se formoit depuis longtems; les mécontens se déclarerent ouvertement sous le nom de Ligue du Bien Public, qui est toujours leur prétexte, & rarement leur motif. On prétend que ce fut dans l'Eglise de Notre-Dame de Parisque se tint l'assemblée décisive, & qu'il s'y trouva plus de cinquens personnes, qui pour se reconnoître avoient une éguillette de sole à la ceinture.

Mars.

146s.

Le Roi, qui avoit cru accabler facile. ment le Duc de Bretagne, se vit tout-àcoup obligé de longer à sa propre défense: il fut au désespoir en aprenant que son frère avoit pris la fuite. & qu'il étoit à la tête de la ligue, soutenu par les Dacs de Calabre, de Bourbon & de Bretagne, & favorisé même par le Duc de Bourgogne. Il favoit ce que peuvent les grands noms dans un parti, sur-tout lor squ'on voit s'armer contre le gouvernement ceux aui devroient en être les appuis. Les Comres de Dunois & de Dammartin & le Maréchal de Loheat se rangérent parmi les mécontens. Le Duc de Nemours, le Comre d'Armagnac, & le Sire d'Albret, étoient prête à s'y joindre ; la guerre s'allumoit dans toutes les parties du Royaume. Le Roi de Siche, les Comtes du Maine, de Nevers, de Vendôme & d'Eu demegrérent attachés au Roi. Ce Prince n'en étoit pas plus tranquile, il redoctoit les ennemis. & les amis lui étoient suspects. Il envoya de toutes parts des Ambassadeurs, dont les instructions étorent différentes, luivant le génie ou les interêts de ceux avec qui ils devoient traiter.

Le Duc de Bourbon répondit que les Princes ne pouvoient fouffrir plus longtems le mauvais gouvernement du Royaume, & qu'ils éroient résolus d'y ap-

porter remède.

Le Roi de Sicile alla trouver murilement de Duc de Borry, pour le ramener à fon

à fon devoir; il ne réussit pas mieux à l'égard de son fils le Duc de Calabre.

1463.

Le Roi, pour répondre au Manifeste du Duc de Berry, publia de son côté qu'il étoit bien étrange, que n'aiant jamais eré foupconné de cruauté, on l'en accusat envers son frère, qui étoit l'héritier présontif de la Couronne, mais qui cependant n'avoit pas droit d'en regarder la succession comme assurée, la Reine étant encore jeune. & actuellement groffe; qu'on ne pouvoit rien reprocher au gouvernement, puisque le Royaume n'avoit jamais été plus florissant; & que Tous prétexte de quelques abus, les Princes & feurs adherens au-lieu de commencer par des remontrances respectueuses, avoient éclaté par des hostilités indignes de leur naissance, & mattraité, contre le Droit des Gens, les Sujers du Roi, qui n'avoient fait d'autres crimes que de refter fideles: qu'ils n'ofoient rien artiruler de positif; que le Duc de Berry même ne faisoit que des plaintes vagues; & qu'auffict qu'il voudroit faire connoître ceux qui auroient ofé'lui manquer, on en feroit un chatiment exemplaire, que le Roi ne vouloit avoir son frère auprès de loi, que pour veiller à sa conlervation & a fon instruction, comme il l'en avoit prie lui-même; qu'il n'y avoit que de jeunes gens sans expérience qui eussent formé la ligue, & qui prétendoient faire croire qu'ils travailleient au bonheur des Peuples, dans le tems qu'on les

les voyoit fouler leurs Vassaux, ravager 1465. le Royaume, & porter la défolation dans

toutes les Provinces.

Ce Manifeste rédigé en plein Conseil, servit à contenir l'Auvergne, qui étoit sur le point de se soulever. La ville de Bordeaux envoya des Députés au Roi pour l'assurer de sa sidélité; mais ils parlérent aussi en faveur du Duc de Berry, & représentément que son appanage n'étant pas suffisant, il seroit juste d'y avoir égard. Le Dauphiné, le Lyonnois, la Normandie, & généralement toutes les Provinces qui n'étoient pas dans la dépendance des Princes ligués, donnérent au Roi toutes les preuves d'un attachement inviolable.

Cependant on armoit de toutes parts, sans que les motifs de la ligue suffent bien éclaireis, & qu'on apperçut autre chose que beaucoup d'ambition dans les Grands, d'inquiétude dans les Peuples, d'animosité dans le Comte de Charolois, & de foiblesse dans le Duc de Berry,

Le Comte d'Armagnac paroissoit, encore indécis, les Princes ligués répandoient qu'il étoir entre dans leur parti. Le Roi lui aiant fait part de l'évasion du Duc de Berry, le Comte ne répondit rien que par des protessations de sidélité vagues; & telles qu'on les fait lorsqu'on veut évner de prendre un parti. On lui récrivit, & l'on n'en Gra pas de réponse plus positive.

Le Roi envoya Thibault de Luxem-

bourg, Evêque du Mans & frère du Comte de Saint Pol, vers le Duc de Bourgogne, pour négocier que lqu'accommodement; mais le Comte de Charolois
avoit absolument déterminé son Père à la
guerre; & pour dissiper les scrupules que
le Duc conservoit encore; on l'avoit engage à céder à son sils l'administration de 21. Avril.
les Etats.

Le Roi voyant que l'abolition de la Pragmatique , & les chtrepriles que la Cotte de Rome faisoit en conséquence, étoient un des prétextes des Princes lis gués, envoya Pierre Gruel Prémier Président de Dauphine', pour engager le' Pape Paul II. à faire cesser les plaintes, en usant d'un peu plus de retenue dans les entrebrifes. Le fecond article des instructions étoit de faire rapeller Alain d'Albret Légat d'Avignon, qui entretenois en France le feu de la rebellien: & l'on demandoit enfin que l'on ronouvellat d'anciennes Bulles d'excommunication contre les Sujets qui prennent les armes contre leur Prince.

Gruel, s'imaginant qu'il 'luffifoit d'alvoir une bonne cause à défendre pour tere en droit de parler avec fermeté, men fix qu'indisposer le Papé. Il fut rapellé & desavoué, & l'on envoya d'autres Ambassadeurs, qui avec plus de modération n'obtinrent pas davantage. La Cour de Rome n'aiant plus rien à espérer du Roi, ne se piquoit pas de reconnissance pour les tervices passés.

c. .1

Louis

Louis envoys des Amballadeurs vers

14651 les différens Princes dont il elpéroit ilrer quelques fecours, où du moins pour
les empeonez d'entrer dans la ligue. Il

Mai. renouvella la trève avec l'Anglatere, qui lui donnoit le plus d'inquictule; mais il ne comptoit pas tellement lu les negociations qu'il ne le mit en etation

poler ses armes à l'ennemi. Il charges les Comtes d'Ep & de Nevers de ingrede des frontières de Picardie; il conte celles de Bretagne au Comte du Maine, de la Champagne à Lorcy. Le Roi ainte pounvu à tout, le rendit en Berry à la tête d'une. Armée denviron quatorze mille hommes aguerris et disciplinés. Le Marchand ni le Lahoureur ne suypient point devant le solotat, qui p étois redoit table qu'à l'ennemi.

table qu'à l'ennemi... Les rébelles s'étant emparés de Bou-Res . Louis De Made Day a Dhobde don. voir la campagne par un fiege qui pou-voir être long. Il fentoir combien la confiance des troupes dépend d'un prémier fucces: [1] commença pas ausquer st. Amana, Montrond & Montrond la plugart des places furent emportées d'affaut, & le Roi donna par tout des marques de valeur & de clemense. La Pays de Combrailles, la plus grande partie du Bourbonnois, de l'Auvergne & du Berry, rentrérent dans l'obéissance; deforte que Bourges le trouve, bloqué de toures pants. Les Princes ligues furent blentot confiernés, & l'on g'attendoit plus 81. ) i

1465.

plus pour les sonteieure que le Duc de Nemours, qui devoit arriver avec troiscens lances; mais ce Prince, au-lieu de venir trouver le Roi, lui sit demander des suretés. Quand on prend tant de précautions pour remplir fon devoir, on est bien près de le trahir. En effet, après beaucoup de négociations, le Duc de Nemours se rangea du parti des rebelles. le prouve même dans des Mémoires de ces tems là, que Nemours chercheit à tirer les choses en longueur, parce qu'il tramoit avec Louis de Harcourt, dit le Bâtard d'Aumaie, Evêque de Bayeux & Patriarche de Jérusalem, une conspiration qui tendoit à mettre le feu aux poudres qui étoient à St. Pourçain à se saifir du Roi . & attenter même fur la vie.

Sur ces entrefaites on aprit que le Comte d'Armagnac venoit avec fix-mil le hommes, joindre les Princes ligués: 04 fut d'un autre côté, que les Ducs de Bourbon & de Nemours, les Sires de Beau ieu, & d'Albret étoient entrès dans Riom. Le Roi marcha aufficét pour les affiégér.

ou leur donner bataille. La diligence & la réfolution de ce Prince épouvantérent tellement les Seio gneurs qui étoient dans Riom), que le Duc de Bourbon se retira à Moulins, & le Duc de Nemours vint trouver le Rob pour proposer un accommodement, tant! pour lui que pour le Duc de Bourbon, le Comte d'Armagnac & le Sire d'Albreul Louis préférant la négociation à la guér-

re, le reçut favorablement, & accorda une trève, pendant laquelle on chercheroit à ramener les rebelles, sans quoi les quatre Seigneurs se déclarerojent contre eux. On les vem bientôt manquer à leur parole, & rentrer dans la ligue. Louis se détermina à traiter avec Nemours, sur la nouvelle, que les Ducs, de Berry & de Bretagne remontoient la Loire avec une Armés nombreule: que le Comte de Charolois s'avançoit d'un autre côté à la tête de vingtifix mille hommes, & que ces Princes devoient se joindre devant Paris. Le Roi pourvut d'abord à la sureté de l'Auvergne, & laissa, quatre cens, lances de Languedoc, pour prévenir l'infraction que les quatre Seigneurs pourroient faire à leur Traité Il confia la garde du Dauphiné au Prince Galéas . fils du Duc de Milan, qui étoit arrivé avec mille lances de deux-gens archers, & accepta les secours du Comte de Boulogne, qui vint la trouver à la itête de trois-cens la nces. [g](r) and [g](r)

Le Roi donna par tout de si bons ordres. qu'il fit échouer les manœuvres du Comfe de St. Pol, qui tâchoit de corrompre les villes sur la Somme: elles restérent sidèles. . & la plupart, telles qu'Amiens, Abbeville, Pérome, Picquignii & Tournai, se fornisierent à leurs frais, the same of

15. Inin.

Lorsque le Comte de Charolois prit congé congé du Dac fon Père. ,, Souvenezvous, lui dit le Duc, du sang dont 1465, vous sortez; préférez toujours une 22 , mort glorieuse à une fuite honteuse. ,, Si vous êtes en danger, je marcherai , à la tête de cent-mille hommes pour vous délivrer." Cette leçon n'étoit que trop inutile à un Prince dont le courage étoit une espèce de manie, héros né pour exciter l'admiration & pour fai-

re le malheur des hommes... Le Comte passa la Somme à Bray, qui lui ouvrit ses portes, Roye & Mondidier en firent autant, mais le Sire de Nesse se défendit vaillamment. & ne se rendit qu'à l'extrémité & à des conditions honorables. Le Comte de Charolois viola la capitulation, le traita avec dureté, & le retint prisonnier, prétendant qu'il étoit son sujet. Le Roi sit encore une perte considérable par la trahison d'un nommé Madre ou Mériadec. qui livra Pont-Sainte-Mexance, par oules Bourguignons se répandirent dans l'Ile de France. D'un autre côté les Ducs. Juillet. de Berry & de Bretagne se mirent en marche & traverférent l'Anjou. Le prémier écrivit au Comte de Vendôme pour l'attirer dans son parti; mais le Comte, lui répondit, que quoiqu'il n'eût pas lieu d'être content du Roi, il ne manqueroit jamais à la fidélité qu'il lui devoit, & qu'il aimoit mieux oublier les mauvais traitemens qu'il avoit essuyés, que de les mériter.

Tome I.

Cependant le Roi s'avançoit à grandes journées pour prévenir la joudion des Bourguignons & des Bretons.

Le Comte de Charolois étoit déià devant Paris, & s'impatientant de ne pas voir arriver les Bretons, il fut plusieurs fois sur le point de retourner en arrière; mais Romilté, Vice-Chancelier de Bretagne, l'amufoit toujours, en lui faifant voir de tems en tems des Lettres mil écrivoit lui-même fur des blancs-seines dont it étoit muni, & par lesquelles le Duc de Bretagne prétextoit ses retardemens, & fui promettolt de le joindre incessamment. Le Comte qui bruloit d'en venir aux maine, aiunt hazardé de den-ner deux affauts dans un même jour, fat repoussé avec beaucoup de perce. Il y avoit dans Paris trente-deux-mille com-Battane, outre les hommes d'armes auc le Maréchal Rouault y avoit amenés. Le Comte de Charolois voulant faire encore une tentative, envoya quatre hérauts domander passage par Paria & des vivres pour son Armée. Pendant que ces héfauts attiroient toute l'attention du côté de la porte St. Denis, les Bourguignens d'emparérent du faux bourg St. Lazare, pesserent jusqu'aux barrières, & alloiset Bientôt pénétrer dans la ville, lessue Pallarme s'y répandit. Les Bourgeois accourent cofficet, garnifient la mutell-le, & repoulent les affaillans avec le plus grand courage. Le Marechal Roumit fortit en même tems à la tête de soitante lances & de quatre-vingts archers, & -chargea si brusquement l'ennemi, qu'il 1465.

l'obligea de se retirer à St. Denis.

Cette vigoureule réliftance des Parisiens surprit extrêmement le Coute de Charolois, qui loin de supposer un tel courage dans des Bourgeois, s'étoit imaginé qu'en publiant une abolition des impôts, toutes les villes lui ouvriroient leurs portes. Ces discours, flordinaires aux mécontens, ne produisoient aucun effet. Le Roi, qui n'éroit hat des Grands que parce qu'il reprimoit feur ambition. étoit aimé des Peuples. D'ailleurs il étoit-aifé de voir que tous les Seigneurs mécontens, en prenant le Bien public pour précexte, ne proposoient jamais d'accommodement, qu'en exigeant des pensions onéreules au Peuple, qu'ils prétendoient foulager.

Le Comte de Charolois aiant recu una Lettre de la Duchesse d'Orléans, qui lui donnois avis de la marche du Roi, en intercenta plusieurs autres, par lesquelles le Roi remercioit les Parisiens de leur fidélité, & les assuroit que dans peu de jours il seroicaux portes de Paris en étac de combattre. Sur cet avis le Comte partit en diligence, vint camper à Lonjumean. & sit avancer Saint Pol jusques fous Montheri avec fon avant-garde.

Les Armées s'aprochant toujours l'una de l'autre, le Roi-fit agiter dans son Confeil, fi l'on devoit marcher contre les Bretons, ou aspaquer le Comte de Charolois.

£ 0. 11

rolois. Brézé, Grand-Sénéchal de Normandie, étoit d'avis qu'on employat le 146T. prémier feu des François, tonjours terrible, contre les Bretons, qui étoient les plus aguerris, & dont la défaite entraîneroit nécessairement celle des Bourguignons. Le Roi fut d'un avis opposé, peut-être par la haine particulière qu'il avoit contre le Comte de Charolois. Olivier de la Marche prétend qu'il fat décidé qu'on attaqueroit d'abord les Bourguignons, peur ce que, ditil l'ancienne baine d'entre les François & les Bourguignons étoit plus grande que contre les Bretons. Le Roi avoit d'ailleurs conçu quelques soupçons contre Brézé, & craignoit, en suivant son avis, de favoriser les mesures qu'il pouvoit avoir prises en cas d'intelligence avec les Ligueurs. - Le Roi étant arrivé de bonne heure à Etrechi, y fit alte: le soir il en partit, vint pendant la nuit à Châtres, & sans se reposer marcha droit à Montlheri. Ne pouvant plus dissimuler ses founcons contre Brézé, il lui demanda s'il n'avoit pas donné son seing aux Ligueurs: Oui, Sire, répondit Brézé en affectant de plaisanter, & faisant une équivoque entre sein & seing; mais je vous

at réservé mon corps. Le Roi parut fatisfait de la réponie, & lui confia l'avantgarde, en lui recommendant néanmoins le ne pas engager l'action. Le Comte du Maine commandoit l'arrière-garde, & Louis menoit le corps de battille. Le Comte de Charolois disposation. Armée peu près sur le même plan. Saint Pol

étoit à l'avant-garde, Antoine, Bâtard 1465. de Bourgogne, à l'arrière-garde, & le

Comte au corps de bataille.

Le Roi ni le Comte de Charolois ne paroiffoient pas encore bien résolus de combattre. Le Comte vouloit joindre les Bretons, & le Roi se proposoit de gagner Paris; mais Brézé, à qui le Roi avoit laissé entrevoir ses soupçons, crut qu'il étoit de son honneur de ne pas éviter un combat qui avoit été résolu contre son avis, & dit à un de ses considens, Je les mettrai si près l'un de l'autre, que sera bien babile qui pourra les démêler.

Les Rélations de la Journée de Mont-Theri font toutes différentes, & souvent opposées, quoique la plupart soient écrites par des gens qui s'y trouvérent tels qu'Olivier de la Marche & Philippe de Commines. Nous en avons encore une qui fut envoyée au Duc de Bourgogne par un Officier-Général de l'Armée du Comte de Charolois, & une quatriè. me faite sur le rapport de plusieurs Ossil ciers de l'Armée du Roi. Ces Auteurs ne s'accordent guères que sur la disposition des Armées. J'ai tâché de recueil4 lir de ces différentes rélations, ce qui m'a paru de plus élair & de plus certain.

Le Roi siant marché toute la nuit, entra dans la vallée de Tréfou à la vue dé l'Armée ennemie. Commines prétend que si l'on avoit attaqué les François à la descente, on les auroit taillés en pièces,

K 3

ces, parce qu'ils étoient fatigués d'une 1465, marche forcée, & ne pouvoient arri-

ver qu'à la file.

D'un autre côté, les Bourguignons sirent deux faures considérables; la prémière fut que les Cavaliers mirent pié à terre, pour se conformer à un point d'honneur qu'ils tenoient de leurs ancêtres, de combattre ainsi dans les batailles rangées; mais comme ils étoient armés pesamment, ils se trouvérent alors si embarrasses qu'ils ne pouvoient agir. Ils surent donc obligés de remonter à cheval avec le sécours de leurs archers, qui perdoient par-là l'occasion de combattre. Le tems qu'on employa à cette manœuvre, donna au Roi celui de faire passer son Armée, & de la ranger en bataille derrière un fosse garai de fortes haies.

La seconde faute des Bourguignons vint de ce qu'en marchant à l'ennemi, ils furent obligés de traverser un champ semé de fèves & d'autres grains forts & embartassans. Le Comte de Charolois avoit donné ordre que la marche ne se fft qu'en trois tems; mais ses troupes emportées par l'ardeur traverserent ce terrain sans faire alte, desorte qu'elles étoient hors d'haleine en arrivant devant les François. Aucune des Armées ne prosita tellement des fautes de l'ennemi, qu'elle ne perdit successivément par d'autres fautes l'avantage qu'elle ve-

noit d'avoir,

- La bataille se donna le mardi 16, de -Juillet. On commença à escarmoucher 1465. fur les dix heures, & l'action fut absolument engagée à une heure après midi. Le Roi, après avoir quelque tems harcelé l'ennemi, charges brusquement le Comte de St. Poi , le poussa jusqu'au Prieure de Longpont, & enfonca l'avantgarde. Le Comte de Charolois vint promtement rétablir l'affaire, & repoulla le Roi, qui se rallia sous le château de Montheri. Le Comte fièr de ce succès erut avoir la victoire, & poursuivoit ceux qui fuyoient devant lui lorfous Contay & Antoine le Breton vieil Officier. sui firent remarquer que les Francois s'étoient ralliés, & avoient entièrement défait l'aile gauche où étoit Ravestein. Le désordre étoit si grand de ce côté-là, que la plupart s'enfuirent just qu'à Saince Maixance, en publiant partout que le Comte avoit été défait : on disoit même qu'il avoit été tué. Il est viai qu'en poursuivant les fuyards avec plus d'ardeur que de prudence, il se trouva dans un très grand péril. Un d'eux se retournant, lui porta un coup terrible dans l'estomac: sa cuisasse lui sauva la vie, mais il pensa être renversé du choe Le Comte, plus ardent à attaquer qu'antentif à se défendre, se vit tout à coup euveloppé par queiques gardes du Roil & reçut un coup d'épée dans la gorge; Philippe Doignies fon porte-guidon fut tué à les côtés. Geoffray de Saint Be-

— lin, voyant le Comte dans ce péril, lui cria, Monseigneur, renden vous, je vout connois bien; ne vous faites pas tuer. Le Comte alloit être pris sans un cavalier robuste. & monté sur un fort cheval, qui donna avec tant d'impétuolité entre lui & Saint Belin, qu'il les fépara, & délivra le Comte, qui le fit Chevalier fur le champ de bataille. la Marche le nomme Robert Cotereau; Commines Papelle Jean Cadet; & tous

deux le font fils d'un Médecia.

Le Comte tout fanglant rejoignit les archers . qui n'étoient pas rellés au nombre de quarante, & ne songeoient plus qu'à fuir. La confusion & la dif persion étoient telles, que cent hommes bien unis auroient totalement défait l'Armée des Bourguignons, lorsque le Comte de St. Pol soruit d'un Bois suivi d'environ cinquante hommes d'armes, autour desqueis une quantité d'un tres se rallioit à mesure qu'il avançoit Le Comte, le voyant marcher au petit pas, lui envoya dire de se presser; mais St. Pol n'en marcha pas plus vite, & cette manouvre fauva l'Armée Bourguignone. La contenance assurée de St. Pol fit que les fuyards se rallièrent à sa suite, & se trouvérent près de huitcens hommes d'armes en arrivant auprès du Comte de Charolois.

L'affaire changea encore de face. Le Comte poussant l'Armée Françoise, l'épouvante le mit dans l'arrière garde J. ...

com-

commandée par le Comte du Maine, qui s'enfuit & entraîna avec lui l'Amirel 1465. Montauban, la Borde, Salazar, & plus de huit-cens hommes d'armes; mais ceux de Dauphiné & de Savoye firent ferme, & se distinguérent. Le Roi rallia ses troupes jusqu'à trois fois. Il se trouvoit par-tout, & par-tout il faisoit les fonctions de Général & de Soldat. L'aile gauche des Bourguignons fut enfoncée & taillée en pièces; celle des François ne fut guères plus heureuse. L'Armée du Comte de Charolois étois plus nombreuse d'un tiers que celle du Roi: mais la présence, le courage, l'activité & la prudence de ce Prince, sem, bloient multiplier ses troupes, & les rendoient redoutables. On combattoit de past & d'autre avec une ardeur égale: les vaincus se rallioient, le moment d'après le vainqueur prenoit la fuite; la victoire changeoit alternativement de parti, l'épouvante lui succédoit; dans un même corps on plioit d'un côté, on triomphoit de l'autre. Les aproches de la nuit rallentirent l'ardeur des combattans; on ne tiroit plus que de loin; on fe rallique, on se tenoit sur ses gardes; la nuit Repara les Armées.

Il seroit difficile de décider de quel côté fut la victoire; elle balança toujours, & ne se fixa point. Chacun crut ou voulut faire croire qu'il l'avoit remportée, mais le défordre & la confusion . règnérent par-tout C'est-là sans doute K 5

la cause de la différence qui se trouve

1407. dans les rélations.

Personne ne se signala plus que le Roi Et le Comte de Charolois. On publia souvent pendant l'action la mort de l'un et de l'autre; bientôt on les voyois reparêtre; et ces différens bruit: inspiroient tour-à-rour à leurs troupes la ter-

reur où la confiance.

Les Historiens varient fur le nombre des morts, & les font monter depais deux-mille jusqu'à trais-mille-cinquent hommes des deux côtés; quoi qu'il ed foit, la perte for à peu-près égale de - part & d'aurre. Le Roi perdie plus de Cavalerie que le Comte de Charolois. Cont l'Infanterie fut plus maltraitée. Breze, grand Capitaine, & qui svoit engage l'action, fur tué des prémiers. Le Roi perdic éneure Geoffroy de Saint Belin Bailli de Chaumont : Floquet Bail-Hd'Evreux. & Philippe de Lovan Bail-M de Meaux. Les principaux de l'Armée du Conne qui restérent sur la pla-. ce, furent Philippe de Lalin, de Hathes, Deignite, un frère du Sire d'Hal-Buin, & Crevecceur. Malgre les prodiges de valeur qui éclatérent dans cette journée, plusieurs futers is frespés d'épouvante, qu'il y eut des Bourguignons qui s'enfuirent juiqu'au Questioy, & des François jusqu'en Poitou. Les récompenses ni les châtimens après la bataille he parutent pas distribués avec beaucom de itslice ou de disconnement.

Tel, dit Commines, perdit set offices & états pour s'en être fuy, & furent donnés 1465. loin.

La bataille ne laisse pas d'être de quelque avantage pour le Roi : les Parifiens, profitant de la prémière déroute des Bourguignons, sortirent, s'emparérent d'une partie du bagage, de deuxmille chevaux, & firent huit-cens ptifonniers. Le Maréchal Rousult se saist du pont de St. Cloud. Mouv Capitaine de Compiègne, aiant raffemble les garmisons de Creil, de Sensis & de Crés pi, se rendit maître de Sainte Maixance.

Le Roi, qui a'avoit point mangé de toute la journée, entra dans le château the Montheri pour s'y repolet et s'y rafraschir, & alla ensuite coucher à Cosbeil. Le Comte de Charoleis fut obligé de passer la puit sur le champ de bataille. & voulut dans la suite faite regarder comme une preuve de vistoire -ce qu'il n'avoit fait que par nécossité. En effet son Armée étant toujours en eliarme, it fit faire un retranchement avec des chariote; on rangea les morts, & l'on fit une place où l'on mit quel--ques bottes de paille ; afin qu'il put fe reposer & faire panser ses blessures.

La perfusion of ecolest les Bourguignous que le Roi étoit toujours en présence , le crainte que les Parissens he vinflegit senforcer fan Armie & rie

les surprissent, la quantité de monts & les cris des blessés jettoient la consternation dans le camp. Le Come de Charolois tint confeil. St. Pol & son frère Haubourdia soutiment qu'il falloit mettre le feu au gros du bagage, sauver seulement l'artillerie, & reprendre le chemin de Bourgogne, fans quoi on ne pouvoit éviter de périr par le fer & la faim. Contay fut d'un avis tout opposé, & dir qu'une telle retraite étoit une faite honteule; que ·les Bourguignons se débanderoient, & qu'il en périroit plus par la main du paysan, que dans une bataille, dont le succès dépendroit de la valeur & même de la nécessité de vaincre ou de mourir.

. Le Comte de Charolois aprouva un avis qui flatoit son courage & fa pre-Somtion: personne n'osa le contredire, & il donna ordre de se tenir pret pour combattre à la pointe du jour; mais il aprit bientôt que le Roi s'étoit retiré. Plusieurs, dit Commines, prop-Sérent de le poursuipre, qui un moment au paravant avoient une afferi minuraife centinance. Le Comte de Charolois se tendit à Estampes, où les Ducs de Bery & de Bretagne le joignirent le lesdemain.

Le Roi arriva à Paris le jeudi au foir, & alla souper chez Charles de Melun , Grand-Matter de France , ob pluficura Bourgeois cutens lihofmear de man. 13

manger avec lui. Il fit, pendant le fouper, le dérail de la bataille; & 1465. comme il fut obligé, pour rendre justice à la valeur de ceux qui s'étoient distingués, de parler des dangers qu'il avoit courus, il le fit d'une manière fi vive, que tous ceux qui étoient présens pleuroient de tendresse. Quoique la victoire eut été douteuse, gloire de Louis ne l'étoit pas ; tous lui marquoient à l'envi le plaisir de le revoir, & le desir de le suivre. Le Roi les remercia, & protesta de ne point quiter les armes qu'il n'ent diffipe la ligue. Guillaume Chartier Evêque de Paris, dont le zèle étoit plus ardent qu'éclairé, vint trouver ce Prince pour lui faire une exhortation sur ses devoirs, & lui proposer de former un Conseil. Louis l'écouta avec bon-té, & pour gagner le Peuple, en paroiffant déférer aux avis de l'Eveque, il nomma pour composer ce Conseil fix notables Bourgeois, fix de la Cour de Parlement & six de l'Université. On abolit la plupart des impôts, & il ne lesta que fix fermes de soixante-six qu'il y avoit dans Paris.

Le Roi giant accordé des privilèges confidérables à l'Université, voulut aussi que les Ecoliers prissent les armes. Le Recteur Guillaume Fichet s'y opposa avec tant de vigueur, que le Roi fut obligé de céder au tems; mais K 7

quelques années après il força le Rec-

2465. teur à sortir du Royaume.

Louis ratifia alors avec les Liegeois un Traité fait le mois précédent, par lequel il s'engageoir de leur foumir deux-cens lances, de défendre leurs privilèges, & d'obliger le Pape à confirmer au Marquis de Bade la qualité de leur Régent. Ils promirent de leut côté de ne faire ni paix ni trève avec les Ducs de Bourgogne & de Bour bon, & d'entrer à main armée dans le Brabant aussitot que les François es treroient dans le Hainaut. Ce Traité causa dans la suite la ruine de la ville

de Liège.

Le séjour que le Duc de Berry & le Comte de Charolois firent ensemble, ne servit qu'à leur donner de l'éloignement l'un pour l'autre ; l'espèce de su reur que le Comte avoit pour la guesse devint odieuse au Duc de Berry, de le caractère compatissant du Duc paroissit au Comte une foiblesse méprisable. Duc voyant les bleffes qui étoient dans Estampes, ne put s'empecher de dire en soupirant, qu'il voudroit n'avoir ja mais entrepris la guerre. Le Comte, qui avec de très grandes qualices s'à voit pas l'humanité en partage, dit à les gens: Avez-vous out parler cet homme? it se trouve ébabl pour sept à buit-es bommes qu'il voit par la ville allans bleffes. qui ne lui sont rien, ni qu'il ne conmit ! Il -\_ . . . . .

s'ébabiroit bientôt , fi le cas lui touchoit de --quelque chose, & servit bomme pour appoin- 14651 ter bien legerement, & nous laiffer en la fange : & pour les anciennes guerres qui ent été entre le Roi Charles son Père & la Duc de Bourgagne mon Père, aisément toutes ces deux parties se convertiroient comme tre nous, par quoi est nécessaire de se pour woir d'antis.

Philippe de Commines ajoute que le Comte de Charolois envoya auflicôt Guillaume de Chany en Angleterre pour demander la sœur du Koi Edouard en mariage, avec ordre de pe rien conclure, mais soulement d'amuser Edouard pour en tirer du secours. Commines n'a pas fait attention qu'Isabelle de Bourbon séconde femme du Comte de Charolois vivoit encore, & n'est morte que le 26 de Septembre, plus de deux mois après la bataille de Mondherv. Ainsi il ne pouvoit pas encore être question du mariage du Comte de Charolois avec la Princesse d'Angleterre, quoiqu'il l'ait épousée dans la suite. Sur la nouvelle qui s'étoit répandue de la mort du Roi à Montheti, les Princes ligués avoient tenu conseil; & sur l'avis du Comte de Dunois il avoit été résolu d'abandonner les Bourguignous, dans - la crainse que le Comte de Charolois n'usurpat la couronne. Dunois vouloit sificiblir le Roi, mais non par ébranler l'Etat. Le Comte de Charolois ajant été instruit de ce conseil, compris que sus

plus grands succès tourneroient à son 1465. desavantage, & qu'il ne devoit rien attendre des mécontens de France, qui ne se servoient de lui que pour leurs intérêts particuliers. Dans cette idée il ratifia les Traités qu'il avoit faits avec le Duc de Bretagne, & n'y comprit point le Duc de Berry.

12. Juill. Les Princes étant partis d'Estampes allérent à Larchaut & à Moret. Ils espéroient paiser la Seine au pont de Samois, & joindre le Duc de Calabre, qui venoit par la Champagne; mais le pont étant rompu, ils furent obligés d'en faire un avec des futailles pour faire passer l'Armée. Rouault & Salazar n'étant pas en état de s'y opposer, surent contraints de se retirer. L'Armée des Princes, au-lieu de marcher droit à Paris, se répandit dans la Brie. Le Dut de Calabre arriva avec cinq-mille hommes, parmi lesquels il y avoit neuf-cens hommes d'armes des plus aguerris, commandés par Jaques Galiot, le Comte de Campobasse, Baudricourt, Polignac, Brancas, le Maréchal de Bourgogne, Montaigu & Rothelin, tous exscellens Capitaines Le Duc de Calabre avoit encore avec lui cinq-cens Suisses, qui furent les prémiers qui passérent en France, où ils se distinguérent par la valeur & la discipline, qualités qui ne fe sont point démenties chez cette Na-Commines prétend que l'Armée des Princes ligués montoit à cent mille che-₹....

chevaux, il y comprend apparemmentl'artillerie & le bagage; car on trouve 1465. dans un manuscrit de ce tems-là, que lorfque l'Armée parut devant Paris, 'elle étoit d'environ cinquante-mille hommes.

- Avant que les Princes y arrivassent, le Roi partit pour aller chercher lui- 14. Aoas même les secours qu'il attendoit de Normandie, laissant quatre-cens lances & deux-mille-trois-cens francs-archers pour la garde de la ville, sous le commandement des Marechaux de Comminges & Rouault; de Gilles de St. Simon & de la Barde.

Les ennemis s'étant emparés du pont 17. Aods. de Charenton, des ce moment il y eut Princes envoyerent fix herauts avec des Lettres pour l'Evêque, le Clerge, le Parlement, la Ville & l'Université. Elles contenoient en substance, que les Princes n'aiant pris les armes que pour le Bien public, demandoient qu'on leur envoyat des Députés, avec qui ils pusfent en conférer.

des escarmouches continuelles. Les 22. Aods,

: L'Evêque fut nommé Chef de la Députation, les autres furent choisis dans le Clergé, dans le Parlement, dans l'Université, & même parmi les Mar-

chands.

· Lorsque ces Députés parurent devant les Princes, le Comte de Dunois por-tant la parole, leur dit:,, Que le Rol ,, avoit fait alliance avec des Etrangers " pour

100

pour détruire les grandes Maisons du 1465. A Royanne, & particulièrement celles , d'Orléans, de Bourgogne, de Bres, tagne & de Bourbon; qu'il refusoit

d'affembler les Etats, qu'il falloit , donc déformais que les Armées ne , fallent commandéts, les Charges don-

par le Conseil des Princes : & que

pour fureté on leur livrat la Person ne du Roi & la Capicale, ou que de

" moins en permit aux Princes d'en trer dans la ville avez escorte pour

, laissoit que deux jours pour décider,

, de que ce terme expiré on donneroit

y, un affant général., fans faire aucun

quartiet ". Les Députés vintent faire leur nipe port i la frayeur dont ile étoient frappes , leur fit groffir les objets , & is communique à phusicure de ceux qui les entendoient. Il y en avoit qui par le seul desir de voir changer le gouverne ment, vouloient qu'on reçut les Princes; mais les gens de guerre reprimé rent la frayeur populaire : par celle qu'ils inspirénent en menacant de massa cret quiconque oseroit proposer de resevoir les Princes. On renvoya donc les Députés, avec ordre de dire simplement qu'on ne pouvoit rien résoudre sans l'ordre du Roi, qui étoit absenti Le Comté de Dunois remarquant leur frayeur voulut encore l'augmenter. &

leus dit qu'on n'avoit qu'è se préparer dans Paris à un assaut général pour le 1465. jour suivant. Sur le rapport des Deputés, on n'oublia rien pour se mettre en état de défense; mais l'ennemi ne parat pes. On fit fortir cent lances pour aller à la découverte; elles s'avancérent jusqu'aux tentes des Bourguignone, & ramenérent plus de foixante chevaux.

Le Roi revint deux jours après avec douge-mille hommes. & fit entrer tast de munitions dans Paris, que pendant un siège de près de trois mois, on y fut toujours dans l'abondance. Il fut recu de ses sujets avec la joie la plas vives chacun croyoit fon falut attaché à fa

personne.

Louis s'étant feit rendre compte de la députation qui s'étoit faite pendant fon ablence, chassailes Députés qui ayoient marqué le plus de graince, comme étaut aussi dangereux dans la circonstance présente, que s'ils eulsont été crimisels. Il ne marqua fon reffentiment à l'Evêque, qu'en cessant d'avoir pour lui la même considération. On fit mourir quelques gens qui avoient tenu des discours fédicieux, & il y en cut un de fouetté pour avoir foulement donné l'allarrae pendant un assaut. Les fautes & toient punies moins sur leur grièveté que sur lours conséquences.

En effet, fi les Princes eufsent été admis dans Paris pour y conférer, la sél-duction, la persidie ou la terreur les au-

roient

roient rendus maîtres de la ville; & a

1465. perte de la capitale eut entraîné celle
du Royaume. Le Roi fentit si bien touites ces conséquences, qu'il a souvent di
idepuis, que si les Princes se fusion emparés de Paris, il ne lui restoit d'autre
ressource que de passer en Suisse ou à
Milan.

Septem-

Depuis son retour les escarmouches devinrent plus fréquentes, plus vives, & presque toujours heureuses pour les assiégés. Ces petits succès leur inspiroient la confiance, & diminuoient la présontion des Ligueurs. Le Roi, pour entretenir cette disposition dans les es prits, parus vouloir présenter bataille, & prit l'oriflame avec des cérémonies conjours imposantes pour le Peuple; mais ace Prince eroit trop prudent pour commetre sa couronne au hazard d'une bacaille. Lorsqu'il paroissoit ne respiret que le combat, il travailloit à diviser la ligue. Ces préparatifs & le feu consinuel des ramparts tenoient les asségeans dans l'inquiétude, & leur donnoient fouvent l'allarme. Leurs coureurs vinrent une nuis leur rapporter qu'ils avoient apperçu. l'Armée Royale qui s'avançoit en ordre de bataille. Le Comte de Charolois & le Duc de Calabre montérent aussitôt à cheval, & donnérent les ordres pour le combat; mais s'étant avancés vers le lieu qu'on leur avoit marqué, & le jour commengant à paroître, ils reconqueent que ce *:*: . . .

qu'on avoit pris pour des lances ; n'étoit qu'un champ couvert de grands 1465; chardons. Cependant le Roi ne songeant qu'à desunir les Princes ligués, fit écrire par le Roi de Sicile au Duc de Calabre son fils, pour le détacher, du parti des Ligueurs. Il s'étoit formé une amitié très étroite entre le Comte de Charolois & le Duc de Calabre. Ces deux Princes aimoient la guerre, leur valeur étoit égale; mais le Duc l'emportoit par la prudence, la sages, se, la modération, & les autres quali-, tés du Général. Il avoit fait longtems la guerre en Italie, d'abord avec des succès assez heureux; les malheurs qui lui étoient arrivés dans la suite, en lui, faisant perdre la couronne de Naples. avoient du moins prouvé qu'il en étoit digne. Plus admirable dans ses disgra-, ces que brillant dans ses succès, il n'éprouva jamais de revers qui n'ajoutât encore à sa gloire. Adoré de ses sujets. respecté de ses ennemis, sa réputation ne dépendoit plus de la victoire; il fut souvent malheureux, & ne cessa jamais d'être grand. On pouvoit dire que si le Comte de Charolois étoit le plus vaillant Soldat de son siècle, le Duc de Calabre en étoit un des prémiers Capitajnes.

Ce Prince, qui ne fut pas longtems à s'appercevoir du vain prétexte & des malheurs réels de la guerre, crut que l'honneur ne lui permettoit pas d'abandone 1333

donner le parti où il étoit entré; mas il 165, n'oublie rien pour ramener les Princes ligués à leur devoir, & fut le princi-

pal auteur de la paix qui suivit.

On convint d'une crève de huit jours. qui fut à-la-vérité fort mal gardée. Les ennemis s'étant fortifiés dans l'Ile Stitt Denis, élevérent un boulevart vis-il-vis le Port à Langlois, & vouloient) ieuer un pont sur la rivière. On se plaignit de cette contravention à la trève; mais comme les Princes n'avoient pas grand égard à ces plaintes, un foidat dont le nom méritoit d'être conservé, se jeux à la nage, passa de l'autre côté, & coupe le cable qui retenoit le pont de bateaux, desorte qu'il fut emporté par le courant. Les allarmes continuelles qui se répandoient dans Paris & dans le camp ennemi , rendoient la trève aussi failgante que la guerre. Les troupes du Duc de Nemours & du Comte d'Armagnac couroient la Brie & la Champagne, mettant tout à feu & à sang, & s'annongant toujours comme protecteurs du Bien public.

Cependant on nomma de part & d'autre des Commissaires pour étaiter de la paix. On augura assez bien des prémières conférences; mais les Princes en conçurent de la désiance, & exigérent entre eux un nouveau sement de ne rien conclure les uns sans les si-

tres.

Le Roi, pour abréger les conférentes

ess, viat trouver les Princes à Charenton, n'aiant avec lui que Charles de Me- 1467. lun, Montauban, Nantoniket, du Lau, & deux ou trois autres personnes. Ce Prince appercevant le Comte de Charolois qui attendoit sur le bord de la rivière, lui cria: Mon frère, m'assurenvous? Oui, comme frère, répondit le Comte. Le Roi mit auffitôt pie à terre, & Mi dit: Mon frère, je connois que vous ites Gentilbomme de la Maison de France. Pourquoi, Monfeigneur, reprit le Cornte? Parce que, poursuivit le Roi d'un visage riant, quand j'envoyai mes Ambaffadeurs à Lillen a guères devers mon Oncle votre Père & vous, & que ce fou de Morvilliers parla fi bien à veus, vous me mandêtes par l'Archevêque de Narbonne, qui est Gentilbomme, S'il le montra bien; car chaeun fe contenta de lui, que je me repentirois des paroles. qu'avoit dites ledit de Morvilliers, avant qu'il fût le bout de l'an. Vous m'avez tenu promesse, & encore beaucoup plutôt que le bout de l'an. Avec telles gens veux-je avoir à besogner, qui tiennent ce qu'ils promettent tout de fuite. Le Roi desavoua Morvilliers, & dit qu'il ne l'avoit point chargé de parler comme il avoit fait.

1

j

E

. P. . . M

Ces Princes en vinrent aux conditions de la paix, & des-lors le Bien public devint ouvertement l'intérêt particulier. Les proposicions qu'ils se sirent, & qui après sour conférence furent débattues par leurs Plénspotentiaires dans l'Abatte de St. Aussine & à la Grange aux

Mer-

Merciers, consistoient à demander de la part de Monfieur, la Normandie ou la Guvenne, au-lien du Berry. Le Roi ne vouloit accorder ni l'une ni l'autre Province, & offroit au-lieu du Berry, la Champagne, le Vermandois, Guile, Tournay & la Brie, excepté Meaux, Melun & Montereau. Le Comte de Charolois demandoir pour lui les villes rachetées sur la Somme. Le Roi consentoit de donner, au-lieu de ces villes, le Comté de Boulogne, Péronne, Roye & Mondidier, & ne voulut jamais rien accorder au sujet de la Normandie, qui portoit le tiers des charges de l'Etat. C'étoit précisément ce qui engageoit les Princes à insister sur cet article, assa d'affoiblir si fort la puissance du Roi, qu'ils n'eûssent jamais à redouter son resfentiment. Les autres Princes demandoient des Terres considérables, des Charges & des Pensions, desorte que Louis se seroit vu dépouillé de son domaine, de son autorité, & réduit au seul titre de Roi.

On tenoit tous les, jours des conférences sans que la paix avançar; mais le Roi aiant apris que la veuve de Brézé Sénéchal de Normandie . & le Patriarche de Jérusalem Evêque de Bayeux, avoient introduit le Duc de Bourbon dans la ville de Rouen, & que Thomas Bazin Evêque de Lizieux, le plus emporté des Ligueurs Jouffait le feu de la rebellion dans la Mormandie,

if craignit qu'il ne se tramat de pareilles trahisons dans les autres villes: les Parisiens mêmes lui devinrent suspects, & il en exigea un nouveau serment de fidélité: ressource inutile contre la persidie, si l'ardeur avec laquelle il fut fait, n'eût été garant de leur foi. Le Roi voyant donc qu'il étoit désormais inutile de contester sur la cession de la Normandie, qui se déclaroit pour le Duc de Berry, craignant que les Normands n'abandonnâssent son Armée; & persuadé de plus par les conseils de Sforce Duc de Milan, qui ne cessoit de lui mander que l'unique moyen de dissiper la ligue, étoit d'accorder tout sans distinction, & de ne consulter ensuite que les circonstances & ses intérêts pour l'observation ou l'infraction du Traité: le Roi, dis-je, envoya demander une conférence au Comte de Charolois.

Ces deux Princes s'abouchérent entre la ville & le camp. Après avoir fait éloigner leurs gens, le Roi dit au Compte ce qu'il avoit apris de la révolte de Rouen, & ajouta que fans cela il n'auroit jamais cédé la Normandie; mais qu'il falloit contenter les Normands, puisqu'ils vouloient un Duc. Le Comte de Charolois avoit peine à cacher la fatisfaction qu'il éprouvoit. Par un fort assez rare, & qui n'étoit dû qu'à la prévoyance du Roi, les assiégeans manquoient de tout, tandis que les assiégés étoient dans l'abondance. Le Comte Tome I.

1465.

- vouloit porter la guerre ailleurs, & 1465. châtier les Liégeois qui ravageoient les Provinces de son Père: il craignoit d'ailleurs que les autres Princes ne fiffent leur Traité sans lui. Uniquement occupé de ces idées, & marchant souiours avec le Roi vers Paris, il contra dans les prémiers retranchemens. If in ne s'appercut de son imprudences que terfqu'il n'y avoit plus moyen de seigher. Mille funestes idees lui passérent dans l'esprit ; il se rapella dans l'inftantsia fin tragique de son Aieul sur le pont de Montereau; cependant diffinulant for inquiétude, il s'arrêta tout d'un coup, feignit de vouloir examiner les recranche. mens, affecta beaucoup de liberté d'efprit, & après avoir encore parlé quelque tems, prit congé du Roi, qui lui rendit le faint en sourisme, pour lui faire connostre qu'il avoit pénétré ses crainces. Thibaut de Neuchâtel, Maréchal de Bourgogne, homme brusque & zelé. aiant apris l'imprudence du Comes de Charolois, assembla promtement St. Pol. Haubourdin, Contay, & les priscipaux de l'Armée. Si ce jeune Prince foi E enrage, leur dit-il, s'est alle perdre, ne perdons pas sa Maison, ni le fait de son Père, ni le notre; & pour ce je suis d'avis que chacun se retire en son logis, & s'y tienne prét, sans soi esbabir de fortune qui advienne: car nous sommes suffisans, nous se nant ensemble, de nous retirer jusques ès marches de Hénault, ou de Ricardie, ou en BearBourgogne. Ils montérent aussitôt à cheval pour aller à la découverte. Dès que le Maréchal apperçut le Comte: Je ne fais, lui dit il, à vous que par emprunt, tant que votre Père vivra. Ne me tensez point, répondit le Comte, car je connoy bien ma grande folie; mais je m'en suis apperçu si tard, que j'étoye près du boulevert. Le Maréchal ne laissa pas de lui faire les reproches les plus durs, & de lui répéter en face ce qu'il avoit proposé pendant son absence. Le Comte l'écouta sans repliquer, & avec une espèce de soumission, trop sincère pour s'excuser, & trop grand pour s'offenser des reproches.

Louis, qui n'avoit pas moins d'envie de ramener les esprits que de finir la guerre, ne crut pas devoir profiter de la faute du Comte de Charolois, par une violence qui n'eût eu d'autre suite que d'éterniser la guerre. La générosité du Roi, quoiqu'intéressée, auroit dû lui gagner le cœur du Comte; mais il y a grande apparence qu'elle augmenta encore la haine de ce Prince, qui étoit au désespoir d'avoir obligation au Ros. Les biensaits qui ne ramènent pas un ennemi, ne servent plus qu'à l'aigrir.

Les Plénipotentiaires s'étant affemblés pour convenir des conditions de la Paix, les propositions des Ligueurs furent que le Duc de Berry auroit la Normandie en toute Souveraineté; que le Duc de Calabre auroit Mouson, Sainte

2 Me-

Menehould, Neuchâtel, quinze-cens 1465. lances payées pour fix mois, cent-mille écus comptans, & que le Roi renonceroit aux alliances de Ferdinand d'Arra-

gon, & de ceux de Metz.

Le Comte de Charolois demandoit pour lui & son prémier héritier, les villes rachetées sur la Somme, qui après eux pourroient être retirées pour la somme de deux-cens-mille écus, sans que le Comte sût obligé de rendre les quatre-cent-mille écus déboursés par le Roi pour le rachat: il vouloit de plus, Boulogne, Guisne, Péronne, Mondidier & Roye, comme héritages perpétuels.

. La Pragmatique Sanction devoit être

rétablie.

Le Duc de Bourbon vouloit avoir Donchery, plusieurs Seigneuries en Auvergne, trois-cens lances & centmille ecus.

Le Duc de Bretagne demandoit Montfort, Estampes, & la Régale dans tous

ses domaines.

Le Comte de Dunois devoit garder sa Compagnie de cent lances. Albret & Armagnac demandoient des terres & des pensions. Dammartin devoit rentrer dans ses Terres, & avoir une Compagnie de cent lances. Loheac exigeoit qu'on le fit prémier Maréchal de France, Tanneguy du Châtel Grand-Ecuyer, de Beuil Grand-Amiral, & St. Pol Connétable.

1465.

Le Roi, qui avoit pris fon parti, suivant les conseils du Duc de Milan, & ses propres maximes qui étoient toujours de céder au tems, accepta presque toutes ces conditions à quelques changemens près: par exemple, Tanneguy ne fut point Grand-Ecuyer, ni de Beuil Grand-Amiral, mais St. Pol eut l'Epéc de Connétable. Le Roi vouloit par-là détacher de la Cour de Bourgogne un fujet puissant; le Comte de Charolois de son côté comptoit avoir en France un serviteur zèlé; & St. Pol, qui étoit le Chef de la Maison Impériale de Luxembourg, fièr de sa naissance, de ses biens & de ses charges, songeoit à faire servir à ses desseins les Cours de France & de Bourgogne, & se croyoit trop puissant pour refter longtems sujet. On verra dans la suite quelle fut la fin de ses projets.

Quand tout le monde fut à peu près content, on parla vaguement du Bien public, on ne décida rien; & le Peuple, souvent prétexte, & toujours victime de l'ambition des Grands, fut encore foulé pour satisfaire l'avidité de ceux qui s'annonçoient comme ses protecteurs. Dammartin avoit donc raison d'écrire quelque tems après au Comte de Charolois devenu Duc de Bourgogne, que cette ligue avoit été la ligue gne, que cette ligue avoit été la ligue.

du Mal public.

Quelque mécontent que fut le Rois d'avoir accepté des conditions sussi du

L3

1465.

res, il ne pouvoit pas s'en repentir, non seulement parce qu'il étoit très déterminé à s'en affranchir dans un tems plus favorable; mais encore parce que le Comte de Charolois reçut quelques jours après un renfort de six vingt lances & quarante-mille écus, ce qui l'auroit peut-être rendu plus difficultueux.

La Paix entre le Roi & les Princes ligués fut conclue par deux Traités différens, qu'il est d'autant plus nécessire de distinguer, que plusieurs Auteurs les confondent, quoique l'un & l'aute

soient imprimés.

Par le Traité de Conflans du 5 Octobre, Louis fit fon accord avec le Comte de Charolois seul. La politique du Roi étoit de séparer les intérêts du Comte de ceux des Alliés; afin que s'ils refusoient la paix, ou si après l'avoir faite ils recommençoient la guerre, le Comte ne sût pas en droit de prendre seur parti, ou du moins pût s'en dispenser. Drns cet Acte le Roi traite le Comte de Charolois de Frère & Causin.

Le Traité fait à St. Matravec les sustres Princes ligués, ne fut fighé que le 20 d'Oftobre. C'est dans cesui-la que sont énoncés la plupart des atricles que nous venons de raporter. Le Traité de Conslans sur présenté au Parlement le 12 d'Oftobre pour être enrégistré. Le Parlement s'y opposa, non seulement à cause des aliénations du domaine, mais encore parce que c'étoit un Traité for-

forcé, & que pour son exécution le Roi se soumettoit au Pape par un des articles. Le Chancelier étant au Parlement demanda l'avis des Seigneurs & des Prélats qui s'y trouvérent. Tous opinérent nous l'enrégistrement. Comme on n'ignoroit pas que les Magistrats pensoient différemment, on ne recueillit point les voix: il y eut beaucoup de débats, & le Traité ne fut enrégistré que quelques jours après. Le Parlement fit ajouter. qu'il étoit contraint d'obéir, & que c'étoit sans préjudice des oppositions. La Chambre des Comptes montra la même fermeté. Le Traité de St. Maur ne souffrit pas moins de difficultés. Le Roi n'étoit pas fâché de trouver tant d'oppositions. Il ne demandoit l'enrégistrement que pour céder à la nécessité, & luimême fit une protestation contre ces memer Traites.

La Paix aient été conclue, on publia une assniftie générale. Les Ligueurs accoururent auflitôt à Paris en si grand nambre, qu'il y avoit tout lieu d'en craindre une surprise; mais le Roi vout lans inspirer la confiance aux Princes, jeur donnoit continuellement des marques de la sienne. Il alla seul voir la res vue de l'Armée ennemie, n'étant entoui ré que de ceux qu'il venoit de combattre. Le Comte de Charolois après les montres, s'adressant à ses troupes, cria: Messeurs, vous Emis sommes au Roi mon Seuverain Seigneur qui cy est présent, pour

1465.

- le servir toutes les fois qu'il voudra nous em-

.1465. ployer.

Le Roi & le Comte de Charolois se dirent mille choses obligeances, s'embrassérent, se jurérent une amitié éternelle. & resterent ennemis irréconciliables.

La cession de la Normandie ne laissoit pas de souffrir de grandes difficultés au sujet des grands fiefs relevans de ce Duché. Les Pairies d'Eu & d'Alencon appartenoient à des Princes du Sang: il étoit question de savoir si ces fiefs resourneroient au Duc de Normandie ou à la Couronne, au cas que ces Princes mourussent sans enfans. On convint enfin, pour terminer toures les difficultés. de renvoyer la décision de cette question au jugement des Pairs, le cas arrivant.

10. 000b. La Paix aiant été publiée à le Roi alla à Vincennes recevoir l'hommage de Monlieur pour le Duché de Normandie, celui du Comte de Charolois pour les Terres de Picardie, & le ferment du Connétable. La porte & les appartemens du château étoient ann des par les gens du Comte, qui avoit exigé que le Roi lui cederoit pour ce jour le château de Vincennes pour fureté de tous. Le Roi ne crut pas devoir refuser cette vaine formalité.

> Jamais Peuple n'a témoigné tant d'amour pour son Reince, que les Parifiens en firent paroftre dans cet-٤.

te

té occasion: ils ne pouvoient souffrir que le Roi se livrât sans précaution à des ennemis nouvellement réconciliés. Ils armérent vingt-deux-mille hommes, qu'ils distribuérent aux environs du château de Vincennes, & obligérent le Roi de revenir coucher à Paris. Le lendemain le Duc de Normandie partit, & bientôt après les autres Princes retournérent dans leurs Etats.

A peine les Traités de Conflans & de Saint Maur furent-ils signés, qu'on vit arriver une Ambassade de la part de Jaques II. Roi d'Ecosse, pour faire valoir de prétendus droits sur la Saintonge. Charles VII. avoit promis à laques I. le Comté de Saintonge, & condition que les Ecossois fourniroient une Armée pour chasser de France les Anglois. Jaques I. ni Jaques II. ne s'étant jamais mis en devoir de fatisfaire à ce Traité, Louis répondit aux Ambassadeurs que leur Maître n'avoit rien à prétendre sur la Saintonge. Ces Ambassadeurs ajoutérent qu'ils avoient ordre de déclarer au Roi que leur Mattre ne fouffriroit pas qu'on fît la guerre au Duc de Bretagne son allié. Le Roi leur fit dire qu'il ne pouvoit croire qu'ils fûssent charges d'une telle commission, & les congédia. On ne doute point que le Duc de Bretagne n'eût attiré ces Ambassadeurs, sur tout lorsqu'on L 5

les vit aller trouver ce Prince, & partir

Le Roi voulant réparer les défordres de la guerre civile, apella dans ses Conseils les Grands du Royaume, les

Conseils les Grands du Royaume, les Magistrats, les Bourgeois mêmes, & tous ceux dont le zèle & les lumières pouvoient concourir au bien de l'Etat. Pour s'attacher le Bâtard de Bourben, il lui donna en mariage Jeanne. Autrepaire, & pour dot Usson en Auvergne, Cremieu, Moras; Beatsepaire, Visite & Cornillon en Dauphiné; le tout estimé six-mille livres de

rente.

· Il rendit les charges à ceux qu'il crut en :avoir dépouillés injustement : ou les donna à ceux qu'il en jugealles plus dignes. La place de Chancelier fut rendue à Guillaume Iuvénal des Urfins. Dauvet, Prémier-Président de Toutouse, fut nomme Prémier-Président de Paris, aveu des éloges dûs à son mérite. 12. Nov. & supérieurs à sa dignité. Il fut encore ordonné que l'orsqu'il vaqueroit quelque office de Président ou de Contril ler, le Parlement présenteroit trois perfonnes au Roi, qui en choisiroit unec Ce Prince ne se trouvant pas en état de foulager les Peuples autant qu'il l'auroit de fire, les consoloit du moins par un accueil affable. Comme les Parificaté-

> toient le plus distingués par-leurs sevices, il leur donna le privilège de n'é-

> > tre

de Paris, avec exemtion de l'arrièreban & de logement de guerre. Il faifoit manger les Bourgeois avec lui, alloit les voir chez eux, & les charmois par ses manières pleines d'humanité, qui sont si puissantes sur le cœur des Frangois, & en obtiennent plus que la ty-

rannie n'en pourroit arracher.

On ne fat pas longtems fans ressentir les suites fâcheuses des conditions de la Paix, par la diminution des revenus de la Couronne, & l'augmentation des charges de l'Etat. Il fassur bientôt surcharger les Peuples pour payer les pensions des prétendus défenseurs du Bien public. La différence de celles de l'année qui suivit la guerre, à celle de l'année précédente; est très considérable. Le total des pensions en 1465 est de cent-huit-mille-cinq-cens-soixante-quatre livres, & en 1466 esles montent à deux-cens-soixante-fix-mille-neuf-cens livres.

On ne sera peut-être pas saché de trouver sommairement ici la sorme donc les impositions se levoient alors. Un état de celles de Languedoc nous don-nesa une sacé de ce qui se pratiquois

dans les autres Provinces.

Les Etats de Languedoc assemblés à Montpellier en 1454 établisent, a-voe l'agrément du Roi, une espèce de capitation, pour tenir lieu de la taille & des autres droits dont la percep-

- tion étoit trop onéreule aux Peuples: 1465. Par la nouvelle repartition les Veuves . Orphelins' & Pauvres , étoient exemts. Chaque Chef aiant cinquante livres, payoit dix fols. Celui qui en avoit cent, payoit vingt-deux fols: & au dessus jusqu'à trois-cens, on pavoit trente-sept sols six deniers. Depuis trois jusqu'à cinq-cens livres, on payoit foixante fols; & ceux qui avoient plus de cinq-cens livres, pa-yoient un denier maille par livre. L'impolition monta à cent-vingt-six-mille livres, dont le Roi se contenta pour sailles & autres nouveaux droits : on verra que les choses ne restérent pas longtems dans cet état.

· Par la cession des domaines faite aux Princes ligués, la France étois ouverte de toutes parts, & exposée aux invalions du Bourguignon, du Breton & de l'Anglois; Paris devenoit prefque ville frontière. On étoit obligé d'entretenir dans les places de fortes garnisons très onéreuses aux Peuples. Le Roi avoit prévu cette facheuse saustion; mais il étoit nécessaire de dissiper la ligue, sauf à revenir contre le Traidans des circonflances plus favorables. Elles se présentérent bientôt par le mesintelligence qui survint entre les Ducs de Normandie & de Bretagne, ou plutôt entre leurs gens, qui les gouvernoient.

La Veuye de Brezé , l'Évégue de Brezé , l'Évégue de Brezé ...

Bayeux, Jean de Lorraine, de Beuil, -Patrix Foucard ci-devant Capitaine de .1405. la Garde Ecossoise, & plusieurs autres qui ne s'étoient attachés à la fortune du Duc que pour le faire servir à la leur, demandoient toutes les charges pour eux ou pour leurs amis. & furent près d'en venir aux mains. Dammartin, qui s'étoit flaté de gouver, ner absolument Monsieur, ne put sousfrir de concurrent dans sa faveur. & s'attacha au Duc de Bretagne. Tous les jours il survenoit de nouveaux différends entre les partisans des deux Princes. On sema le bruit que le Duc de Bretagne vouloit faire enlever Monsieur; les Normands prirent l'allarme, & il s'en fallur peu que des tracasseries de Cour ne dégénérassent en une guerre ouverte. Tanneguy du Châtel, qui connoissoit parfaitement le caractère du Duc de Bretagne, n'employoit l'ascendant qu'il avoit sur son esprit, que pour le mieux servir, & l'engagea à se retirer dans ses Etats, sans se mêler davantage des affaires de Monfieur.

Louis, jugeant que la conjoncture 23. Déc. étoit favorable pour ses desseins, partit sur le champ, alla trouver à Caen le Duc de Bretagne, & fit un Traité par lequel le Duc s'obligea de n'aider personne contre le Roi, qui de son côté confirmoit au Duc la posses-L 7 HI I S.

## 

fion de la Régale en Bretagne, pro1465. noit sa Personne & ses Etars seu a protection, & recevoit en ses bannes graces le Comte de Dunois, Dammartin, le Maréchal de Loheac & Lescun, qui avoient; passé du service du Roi à celui du Duc. On excepta de cette amnistie les Sires de Beuil & de Clermont, Charles d'Amboise, Jean de Dailton, & plusieurs autres qui cessérent d'être criminels, aussitôt qu'ils devidrent utiles.



Listin a specient cas is a cite (4 a sa Den Lea (Andrea), on office a case of a in far le case, of a second of 13 Dag of a second of a second 24 Dag of a second of a second 25 Case of a second of a second

And a second to the second to



## HISTOIRE

DE

## LOUIS XI.

## LIVRE QUATRIEME.



Ouis XI. n'aiant cédé la Normandie à son frère que pour 1466. obéir à la nécessité, & dans Paques le le dessein de la reprendre à la prémière occasion, y fit

entrer une Armée en même tems qu'il traitoit avec le Duc dé Bretagne. Il fut bientôt maître de Vernon, d'Evreux, de Gisors, de Gournay, de Louviers, & fit investir le Pont-de-l'Arche. Salalazar & Malortie s'avancérent jusqu'à Saint Ouen avec un détachement; mais un corps de troupes étant forti de Rouen, tua plus de soixante hommes d'armes, & se jetta dans le Pont-del'Arche. Elles firent une nouvelle sortie, & passérent au fil de l'épée plus de troistrois-cens archers. Le Roi commençoit
1466. à craindre les suites de cette résissance,
lorsqu'on sit prisonnier celui qui avoit
livré Pontoise aux Princes ligués. Cet
homme évita le châtiment de sa prémière trahison par une autre, en livrant le
Pont-de-l'Arche.

Le Roi forma tout de suite le siège de Rouen. Monsieur se voyant hors d'état de lui résister, dépêcha Brunet de Longchamp . Lieutenant du Grand-Sénéchal, pour aller représenter au Comte de Charolois, que le Roi profitant de quelques démêlés qui étoient survenus entre les Bretons & les Normands, sans que l'amitié de leurs Princes en ent été altérée, étoit entré en Normandie à main armée, & publioit, pour couvrir fon invasion, que le Duc de Norman. die avoit offert de remettre for appanage : qu'une telle offre n'étoit pas vraisemblable; que le Duc prioit le Comte de Charolois de le maintenir dans la possession de la Normandie, de lui envoyer quatre-cens lances, & de lui préter cinquante-mille écus. Longchamp avoit ordre de pressentir en indme tems, si le Duc de Bourgogne voudroit donner retraite à Monsieur, au

Le Comte de Charolois étoit si occupe de la guerre contre les Liégeois, qu'il ne put donner ni secours ni espérances au Duc de Normandie, & les

cas qu'il ne pût se maintenir dans son

appañage.

me-

mesures étoient si bien prises par le-Traité de Caen, que Monsieur fut obli-gé de s'adresser directement au Roi. Il lui fit représenter qu'il ignoroit pour-quoi on vouloit le priver de son appanage, & punir les habitans de Rouen de leur attachement à leur Prince; que Sa Majesté étoit supliée de considérer que l'un étoit son frère, & que les autres étoient ses sujets; que Monsieur confentoit à s'en rapporter à ce qui seroit décidé par les Ducs de Calabre, de Bourbon & de Bretagne, par le Comte de Charolois, ou par les Etats du Rovaume. Le Roi répondit qu'il n'accordoit qu'une trève de dix jours, pendant laquelle on pourroit discuter tous les différends dont il étoit question. Les habitans de Rouen craignant d'être emportés d'assaut, & traités en rebelles. offrirent de se rendre; pourvu qu'on leur donnât une amnistie. Le Roi leur fit dire que ne les aiant jamais jugés coupables, ils n'avoient pas besoin des rémission: il leur en donna une déclaration autentique, & ils lui ouvrirent leurs portes. Monsieur se retira à Honfleur auprès du Duc de Bretagne, qui s'étant également engagé avec les deux frères par différens Traités, restoit en Normandie pour tâcher de les concilier.

Monfieur reclamoit inutilement le feeours du Duc de Bourgogne & du Comte de Charolois, ils n'avoient plus pour lui . . .

lui que de la compassion: celle des Princes 1400. suppose ordinairement le mépris à ains ils le contentérent d'écrire affez foible. ment en sa faveur.

. Le Roi continuoit d'employer tound tour la sévérité & la clémence pour sé duire les Normands. Il donna une sinnistie à Louviers . à Caudebeet & à Dieppe : il accorda des Lettres de sémission à la veuve de Brezé, & à tous ceux dont il crut le répentir finchrélcula révolte dangereule , ou les fervices mis les: mais afin que fa clémence ne music pas un effet de timidité ou de foiblesse. el fit rafer le château de Chaumont war partenant à Pierre d'Amboise. Jean de Lorraine fut enferme, Esternay futinové à Louviers, & Mauviel eut la sête tranchée au Pont-de-l'Arche.

▲ Iév.

Louis siant achevé de prendre po sion de la Normandie dans les Recons cette Province qu'il assembla à Ros Monfieur se trouva réduit à une extrémité, qu'il vendit sa vaisselle faire vivre la Maison, en disant à aimoit mieux manger dans de la tes que de laisser souffrir des gens qui tpient malheureux que pour s'être a chés à la fortune : sentimens pré bles à l'héroïlme, mais presque inuci quand ils ne sont pas unis à d'autreme lités dans les Princes.

. Le Duc de Bretagne ne pouvante corder les deux frères, & veulent duis ter de prendre parti entre cuir, fe retira dans . . .

1400.

dans ses Etats. Monsieur y vint chercher un asile, & en arrivant à Nantes il trouva Imbercourt qui venoit, de la part du Duc de Bourgogne, lui faire des excuses de ce qu'il ne pouvoit lui donner de secours. Monsieur répondit qu'il avoit espéré des services plus réels, fit le détail des malheurs qu'il éprouvoit, & finit par dire que les Princes qui avoient figné les Traités de Conflans & de St. Maur, en devoient être garants; & que leur intérêt personnel s'y trouvoit, puisqu'ils avoient à craindre pour eux-mêmes de pareilles infractions; lorsque le Roi, qui règloit toujours ses droits fur fon pouvoir, aurois augmenté sa puissance.

Le Roi n'ignorant pas les liaisons de fon frère avec la Cour de Bourgogue, envoya au Comte de Charolois une célèbre Ambassade, à la tête de laquelle étoit Georges de la Tremouille, connu fous le nom de Sire de Craon, afin de prévenir les impressions que les clameurs de Monsieur pouvoient faire sur

les esprits.

La Tremouille étant arrivé à la Cour de Bourgogne, exposa la conduite & les motifs du Roi., Il représenta que ,, ce Prince avoit toujours eu pour son , frère l'amitié la plus tendre; qu'il lui , avoit cédé le Berry, quoiqu'il est à , peine quinze ans; qu'il y avoit ajous, té des pensions dont il avoit paru , content, si l'on en jugeoit par les reamer-

1466.

" mercimens qu'il avoit faits dans les " prémiers mouvemens de sa recon-, noissance; que depuis il s'étoit laissé féduire par des rebelles; qu'il s'étoit enfui indécemment du Royaume; que le Roi, pour le ramener à son devoir lui avoit fait proposer de rè-,, gler son appanage sur le pié de celui , de Louis Duc d'Orléans frère de Charles VI. ou de s'en rapporter au , jugement des Princes du Sang. & , des Personnes notables instruites des , Loix du Royaume; que Monfieur, , au-lieu d'entrer en accommodement. avoit été l'auteur d'une guerre civi-, le, criminelle de sa part, & funeste , à l'Etat; qu'il avoit exigé la Normandie en appanage; que durant les es conférences qui se tenoient à ce sujet, il avoit fait soulever la Provin-, ce, & s'en étoit déclare Duc; que le Roi ne l'avoit cédée que par un Trai-, té forcé; & que loin d'être obligé de 3, l'observer, il étoit de son honneur n de rentrer dans ses droits, sans quoi , il trahiroit à la fois l'intérêt & les loix de la Monarchie. La Norman-,, die, dit la Tremouille, porte le tien , des charges de l'Etat ; c'est par cette Province que les Anglois font tou-, jours entrés dans le Royaume : elle , n'a jamais été donnée en appanage. , Il y a même une Ordonnance de Charles V. renouvellée par Charles VII. & enrégistrée à Paris & à Rouen, , qui ٠.٤٠ . . و

qui défend expressement d'ôter la -1466. Normandie de la main du Roi, pour ,, en faire un appanage. Il est dange-

", reux & onéreux pour l'Etat, que la

, puissance des Princes soit trop éten-, due. Charles V. si connu par la sa-

gesse de son gouvernement, trouvant , que le Duc d'Orléans son Oncle, frè-

, re unique du Roi Jean, avoit un trop , grand appanage, l'obligea d'y renon-

" cer par l'avis des Princes & des

,, Grands du Royaume. Monsieur s'est

, plaint lui-même que le Gouvernement de la Normandie étoit un trop pesant

" fardeau, il en a fait proposer l'échan-

,, ge, & les Normands desirent d'être

réunis à la Couronne "...

La Tremouille présenta alors la Déclaration \* de Charles V. qui fixoit à douze-mille livres de rente en fond de terre avec titre de Comté, & quarantemille livres en argent, l'appanagè de Louis d'Orléans son second fils, frère unique du Dauphin. Il remit en même tems au Comte de Charolois des Lettres patentes, par lesquelles le Roi ratifioit la cession des villes sur la Somme, & cédoit de plus tous les villages sur la même rivière dépendans de l'ancienne Prévôté de Saint-Quentin.

Les raisons de la Tremouille, dont les unes étoient bonnes & les autres spé-

Elle est imprimée dans le Recueil des Ordon-

cieuses, empêchérent la Cour de Bour-1466. gogne de s'intéresser béaucoup au sort de Monsieur.

Louis, se voyant tranquille du côré de son frère & du Duc de Bretagne, ne songea plus qu'à s'assurer de la Maison d'Anjou, & sit remettre au Duc de Calabre vingt-quatre-mille livres. Citte libéralité faite dans une circonstance ou ce Prince en avoir besoin, le pénétra de reconnoissance, & l'arricha au Roi pour toujours.

Louis n'étoit pas si sur de la fiellie du Comte du Maine. Il s'étoit : téjandu durant la guerre du Bien public des bruits fort desavantageux pour ce Prince; il avoit été violemment founconné de n'avoir pris la fuite à la journée de Monthery que de concert aven la ligue: & quoique cela fût difficiletà secover, on ne pouvoit guères défindes fidélité, qu'en l'accusant de manquer de valeur : cruelle alternative pour un Prince dont l'honneur est presque sétri, quand il a besoin d'être justifié. Le Roi aprit encore que le Comte du Maine avoit été instruit du projet de la ligue; qu'il n'avoit pas reçu tous les Gentilshommes qui s'étoient présentes pour servir dans l'Armée Royale; & qu'il avoit retenu l'argent destiné aux rectues.

Il est vrai qu'il avoit détourné le Roi de marcher droit à Bourges dès le commencement de la guerre, ce qui l'auroit roit terminée dans sa naissance. Il avoit évité de combattre le Duc de Bretagne, 1466. quoiqu'il hii fût supérieur en forces. Il avoit entretenu de fortes haisons avec les Princes pendant le siège de Paris: toutes ces mauvailes manœuvres étoient confirmées par les discours imprudens qu'il avoit renus. Le Roi étoit donc convaineu de l'infidélité du Comte : mais n'étant pas absolument en état de la prouver, il résolut de prévenir ses madvars defleins pour l'avenir, en lui ôtant la Compagnie de cent lances : il lui écrivit qu'on l'accusoit d'entretenir avec le Duc de Nemours des liaisons contraires à l'Etat, & d'avoir voulu livrer le Languedoc, Paris, & le Roi meme.;

Le Comte du Maine qui étoit en Poiton; fit: partir auffitôt fon fils naturel, 22. Fév. pour représenter au Roi combien il étoit fensible aux accusations dont on vouloit le noircir; qu'il seroit parti pour venir se justifier lui-même, s'il n'ent apris que le Roi devoit venir incessamment en Poitou; qu'il suplioit Sa Majesté de faire attention, que si elle lui otoit sa Compaguie d'ordonnance, il n'y auroit per-Tonne qui ne regardat cet affront, comme le juste châtiment des plus grands crimes, & une injure à la Maison d'Anjou. Louis dissimulant ses soupçons, répondit au Comte du Maine, qu'il ne doutoit point de son innocence; mais qu'étant obligé de réformer une partie des trou-

troupes pour foulager le Peuple, ou de les employer pour le service du Duc de Bretagne, conformément au Traité de Caen, c'étoit aux Princes & aux Seigneurs qui avoient le moins besoin de leurs Compagnies , à les facrifier au bien de l'Etat: ainsi le Comte du Maine fut privé de sa Compagnie d'ordonnance & bientôt après du Gouvernement de Languedoc...

Louis fit part de ses motifs au Roi René; & pour lui prouver qu'il n'imputoit point à la Maison d'Anjou des fauxes qui étoient personnelles au Comte du Maine, il ratifia le mariage conclu des la prémière année de son règne entre Madame Anne de France sa fille ainée. & Nicolas Marquis du Pont fils du Duc de Calabre, & petit-fils du Roi René Louis donnoit à sa fille par le contrat quatre-cens-quatre - vingt-lept-mille - cinq. cens livres, dont il paya cent-trentesept-mille-cinq-cens livres, & pour sureté du reste il engagea plusieurs Terres, avec la clause de réversion à la Couronne, au cas qu'il n'y eût point d'enfans. Ce contrat fut signé le 1. d'Août suivant. Le même jour on signa celui du mariage du Connétable de Saint Pol avec Marie de Savoye sœur de la Reine. Le Roi voulant s'attacher le Connétable par ce mariage, lui donna par le contrat le Comté de Guise & la Seigneurie de Novion en Tiérache, & lui assura de plus la succession de la

Comté Parie d'Eu, au cas que le Comte d'Eu mourût sans enfans mâles. Le 1466. Comté d'Eu écant réversible de droit à la Couronne faute d'hoirs mâtés. le Roi disposoit parilà de la succession d'un Prince vivant, & en privoit le Comte de Nevers \* hentier naturel, "à qui elle fut en leffet ajugée par le Parlement quelques années apiès. 5 Ces mariages ne furent pas plutôt ara rêtes, que le Roi envoya le Duc de Calabre en Bretagne pour terminer les differends concernant Monfleur. : Toutes les négociations n'avoient fait jusqueslà qu'augmenter la division. Le Duc de: Calabre trononvella à Montieur les propositions que le Roi avoit déjà fair tesp, de inicéderles Connés de Roufil-lon & de Cérdagne, ou le bas Daubhi. ne de les Comies de Diois & de Valentinoissi ou de passercen Provence auprès du Roi René. Munieur ne voulut en tendre aucunaccommodement. Le Duc de Bretagne; craignant de se voir engage dans une guerre , tui declara qu'ib ne podvoje plus lai donner d'afile, s'ib n'acceptoir pas tes offres du Roi. Monfieur fuirepondit exten ce cas il le fommerciciui & le Dac de Bourbon de terminer l'affaire de son appanage suivant leurs engagemens. DLe Duc de Bretagne voyant ; après bien des négocia-Les Comtes d'En & de Nevers écoleur de 1 branche Royale d'Amois! 2. Tome I. M

tions, due le Roine vétéloit se relacher fur rien 4 & ne pouvant avec honneur 3. Juillet. abandomer un Prince malheureux, renouvella fon alliance avec Monfieur, & fit remettre quatre-mille éque nour fa

Maifon. : Ces deux Princes nachoient d'attist l'Angletenre dans deur patri y & le Rei cherchoit de son côté de faire la paix ou du moins à renouveller la trève grec cente Puillance .. ge'il redoutoit ales quiaucune autre. ... Sos crainces de s pérent lorfqu'il vit arriver les Am deurs d'Angleterre avec des Lettes d Comte de Warwio, qui affuroit Sa Mai jesté qu'il alloit passer la mer pour travailler de la paix. Se el sur escritocon -liLe: Roi nomma suffice Gui Ryeque de Langres .! le Barardi de Bourbon Jean Stuyer Sire de la Bande, Popischurt Conseillen au Parlement, de Olivier de Roux Mastre des Comptes poor se ses dre là Caleis amords du Comen de Waswie zi aven ordre d'aller : aupartrant domminiquer leurs infrudions au Buc de Boutpogne. La treva fut prolongée pout huir mois a delion econvinc do de raffembler pour la convettir compaire. En même tema que le Roi némocio avec l'Angleterre s'il avoir fait publice à cout événement, que des Gentilshames mes jouissans de fiefs & arrière fiche fe tindent prêts à marcher. Martin Petit, Capitaine des Francs-archers du Bent-voilis, alant, en contequence des or 1 ti dres

146G.

dres du Rois mandé à crux des Prévocon de reuse Province, de se trouver à ions: mamub à Beauvais, le Comte de Chandois prétendit que ces Prévôtés lui aiant été cédées, par devoiene recelwoin d'ordres que de buil Il étoit d'ail-Louris piqué que les Généraux des Finances ini chient refuse un mandement piour imposer des sides & salles sur cel manie Pravôres Simaginant que Louis & Edouard le réunificient pour lui faire la guerre, il serivit au Roi une Leure 16. Août. très infolente ; dans laquelle:il·le mainoit simplement de Monfeir \* , & lui demandair une explication fur les des feins.

Le Roi, sans daigner lui répondre, : le consenta d'envoyer cette Lettre à l'Affearthlee qui se renoir à Estampes pour la résponation de l'Etat. On étoir convena par le Traitéine St. Mair, qu'on nommeroit trense lix personnes inotabios : fivoir , douge Prélats , dougé Gentilshommes, & douze Magishrats pour travailler à la réformation de l'Etax. La quantité d'affaires dont le Roi étoit accablé, & la contagion qui affligeois Paris, avoient setarde l'execution de ced muicle; mais enfin les Réformateurs au nombre de vingt & un ouvriront leurs Affirmbiées à Paris

ார் உரிய அருவரவி

<sup>\*</sup> La Comea de Charoleis devoit traiter le Roi de tres redenis seguita ; tirre que le Vallai donnoit toujonte à fan seignem Gelestin. M 2

1466.

Les Commissires pour la réformation étoient le Comte de Dunois; l'Arche-vêque de Reims, l'Évêque de Limoges, Torcy, le Prémier-Président Dauvet. La Vernade Chancelier de Bourbonnois. Rambures, d'Escars, Mouy, le Bailli de Vermandois, Jean de la Réauté Président aux Enquêtes, Etienne le Fèvre Prévôt de Saine Junien - François Hable Jean Chevredent & Liquelques Juges d'Anjou. Le Comité de Dunois ; en qualité de Chef de la Commission, devoit toujours être préfebt, de aprouver ce qui seroit reglé à la pluralisé des vois; & les Commissaires ne pouvoient rien inettre en délibération, qu'ils ne fûlfent nú moins treize. ith and . ich L'Assemblée fut transférée à Estampes, à cause de la concegion qui règnoit conjours dans Paris; & pour être plus à portée, du Roi , qui passa une, grande partie de l'année dans le Gâtinois, la Béausse, l'Orléanois & le Pays Chartraining of days wherein . Le Roi écrivit aux Ducs de Bretagrie ; de Bourgogie h di Mengori & de Namouren, aux Archeveques &: Evequest Sénéchaux & Baillis, & à toutes les Villes due chacum cut à informer les Commidaires des abus qu'il monvoit y avoir dans l'administrations le la Justice et des Finances, & parmi les Gens de guerre. Quoiqu'il ne fût point dit qu'on y ductrafferdes Matienes Celefultiques, on y parla neanmoine des longues prodigieua M

Tes que Rome tiroit du Royaume. Chè vredent fit voir que maigré les Ordon. 1465. nances du Roi, on avoit envoyé à Rome, pendant les trois années du Ponsificat de Pie II. deux-cens-vingt-mille écus.

Les Commissaires aiant jugé, sur les plaintes réciproques de Sa Majosté & du Comte de Charolois, qu'il étoit à propos d'envoyer en Bourgogne quelques personnes de marque, le Roi nomma la Tremouille & Jean de Rocheohouard, affistés de Ceristy & de Compaings,

Conseillers an Parlement.

Ces Ambassadeurs se rendirent à Bru- 18. Sept. xelles, & remirent au Comte de Charolois une Lettre | par laquelle le Roi se plaignoit de celle du Comte. Il ajoutoit que les instructions des Plénipotens tiafres dui avoient figné la trève avec l'Angleterre avolent été communiquées an Duc de Bourgogne, qui les avoit aprouvées. Le Roi finissoit par demander la punition de ceux qui avoient tenu des dificours aussi contraires à la vérite qu'offensans pour lui, & qui avoient suggeré la Lettre dont il se plaignoit.

Le Comte de Charolois s'excusa sur sa vivaciné de sur le peu de sarisfaction qu'il avoit eue au fujet des Prévôtés. Les Ambassadeurs repondirent, qu'it devoit savoir que le Roi ne lui avoit cede que le domaine utile, & non le domaine direction nintes droits Royaux,

dont

dont le principal étoit de faire des le

vées de troupes.

Le Comre de Charolois ajant dit qu'il voyont bien que le Roi n'avoit dans les présentions d'autres railons que la volonté absolue, les Ambassadeurs repliquérent avec fermeté, & soutiment les droits de leur Maître.

La Cour de Bourgogne avoir peu d'égards pour on Brince, depuis qu'elle n'awoir plus tien à craindre des Liegeois par la destruction de Dinance

L'origine de la guerre contre les aingeois venoit de ce qu'ils s'étoient révoisés contre leur Byéque Louis de Bourgogne protégent, non seulement parce qu'il étois mais parce qu'il l'avoit fait élire. Le pur Duc conservoit d'ailleurs un vis reflestiment contre les la greois, de ce que pendant la guerre du Bien public l'ille avoient fait un Traité avec le Rois é avoient ravagé le Hainaut.

Les habitans de Dinant, ville du Pays de Liège, s'étoient, principalement is gnalés par leur haine pour la Maisan da Bourgogne, ils avoient suit des califies du Duc & du Compe avec des écultant la jurieux, qu'ils exposeient sur leurs murailles à la vue des habitant de Bourvines, qui n'étoient séparés de Dinant que par la Meuse.

Auskitot que la guerre du Bien public

fut terminée, le Dut de Boungagne ne. fongea plus qu'à tiner une vengeance éclarance des habitans de Dinant. Il offrit la paix aux Liégeois à des conditions, dont la principale était qu'ils lui abandonneroient ceux de Dinant. Les Liégnois, intimidés des aproches de son Armée . furent affez lâches ou affez imprudens pour abandonner leurs Alliés.

Les Dinantois n'en parurent pas plus effravés. Ils le froient sur leur valeur & fur la force des remparts de leur ville! qui avoit soutenu plusieurs sièges contre des Armées Royales. Ils firent la plus vigoureule défenle; mais les attaques furent fiviolentes, que la ville fut em- 25. Août. portée d'affant. Tout fut passé au fil de l'épée, excepté les femmes & les enfans. Le Duc Philippe:, malgré les infirmités de son âge & la bonté naturelle, se sit cranspoirrer en chaile à ce siège, & voulut repaire in year du speciacie de la vengeance. Coux qui échappérent à l'épée du foldat, périrent dans les suplices; on an présenta huit cens au Duc, qui les fit noyer devant lui dans la Medie. Les murs furent rafés, la ville fot pilke & abantlonnée aux flamli mika o hasa yensi 🖡 HIUS. I'.

ŝ

1

Les Liegois, honteur d'aimir trahi leurs Allies, fornicent au nombre de tranta-deux-mille pour marcher à :leur secons: mais ils n'arrivérent que pour woir un minicean de cendres à la place d'une ville niche de pemplée. La confier. M 4

1466.

1466.

nation se mit dans leur Armée. Le Comte vouloit les attaquer, & les auroit défaits: s'il n'eût été porté à la clémence par la géhérosité du Connétable de St. Pol, qui lui étoit d'autant moins suspect, qu'étant venu intercéder de la part du Roi pour les Dinantois, il n'avoit pas laissé de servit dans l'Armée de Bourgogne, & de commander une des attaques.

Le Comte de Charolois condamna les Liegeois à payer six-cens-mille fforins à leur Evêque, & pour sureté de leur parole exigea trois ôtages. On verra dans la fuite comment ce Traité fut exécuté.

Louis ne comptoit pas si fort sur le Traité de Saint Maur, qu'il ne se désiat de plusieurs de ceux qui l'avoient figné. Le Duc de Nemours, le Comte d'Armagnac & de Sire d'Albret lui étoient toujours suspects. Il trouvoit que le Maréchal de Comminge ne veilloit pas affez attentivement fur leur conduite. e'est pourquoi il lui ôta le Gouvernement de Guyenne, & le donna à Philippe de Savoye.

I Malgré tous les maiheurs que la guerre traîne après elle, les gens qui scoient en place, ou qui aprochoient la personne du Roi, craignoient la paix. Lorsque ce Prince n'étoit plus occupé des affaires étrangères, son inquietnde naturelle s'exerçoit dans le Gouvernement, son esprit ne pouvoit jamais jour d'un moment de tranquilité. & lui 4 1/1 fourfournissimilie foupcons. Outre que fon emactère y étoit porté, les différen- 1466. tes trabilous qu'il avoit éprouvées, & du'il découvroit journellement, augmentoient encore sa défiance naturelle. Il fit enfermer dans le château d'Usson en Auvergne Châteauneuf, Seigneur du Lau, qui sans lui avoir jamais rendu de services, étoit devenu son favori, & entretenoit des intelligences avec les Etrangers. Il ôta le Gouvernement de 1a Bastille à Philippe de Melun; Charles de Melan son fils fut privé de la charge de Grand-Maître, relegué à Melun. & périt bientôt après sur un échaffaut. La Bastille fut remise à Hugues de Chavigni Seigneur de Bloc. Le Gouvernement de Languedoc fut. ôté au Comte du Maine, & donné au Duc de Bourbon. Le Connétable fut fait Capitaine de Rouen & Lieutenant-Général de Normandie à la place de Louis de Brézé, & Poncet de Rivière fut privé de sa Compagnie de cent lances.

Tous ces changemens ne suffisant pas pour calmer les inquiétudes de Roi . il nomma des Commissaires pour rechercher les malfaiteurs, co fous ce prétexte ceux qui avoient été engagés dans la guerre du Bien public, ou dans le parti

de Monsieur.

Dauvet, Prémier-Président, eut ordre: d'intergoger Morvilliers sur ce qui s'étoit passé dans ses conférences avec le Parriarche de Jérusalem. Morvilliers M•5

19061

nia curii (dût .cac aucuh :commerce aven lauremais pour de mettre à Rabri des soupcons: du Roi .. il passa en Bretagne. - Le Roi domia rencore une commis flon à Saffrey Allemand, for Lieute. nant en Dauphine & à Jean Habert pour informer sur les plaintes qui se roient faites dans cette Province contre les. Officiers du Parlementa pour revoit les comptes des Aides & Tailles : soul faire rootes les fonctions du Parlement de de la Chambrie des Comptes lieutout proceder contre les Préfident dient Grad & Jean de Vantes, accufes de s'être laissés corrompre pour sauver un eziminel. -.. Pendant qu'on fai foit toutes ces Doutdaites en Dauphine , le Rojicminant que le Duc de Bretagne n'elle des met--ligénces en Touraine, esigea de gene Provioce un nouveau serment de fidelisté : précantion inutiles, du fais Musit eder parjures que des fujets fidèles, quant ils n'agissent que par chaince. La vi de Provins fut canée à mille écua. Four ine s'être pas bien conduite pendent nomia des Commillis valiris sensur-Eant sie procedures, iqui averienten chir d'inquistion , jettérent l'allarme d iles esprits : on voyoir qu'ilse dechet si exacte des coupables, nichie Man -prétexte pour déchiret driminels Cous ceux qui étoient sufre des personne de · soit plus se roposerisan sine ampishie téracrale dont l'interprétation dépendent Lili toude Bourbon prit de nouvelles Lettres de Bourbon prit de nouvelles Lettres d'abolitiquatur ses Vassaux. Les Francs-archers de Normandie, qui avoient suivi le Roi à Panis, en demandément aussi, de peur qu'on ne leur impurât les désordres qu'ils avoient nommis, & qu'on ne les traitat en criminels, depuis qu'on n'avois plus besoin de leurs services.

...Le Roi ne tefusoit point d'abolition à coux qui lui en demandoient, parce qu'il regardoit comme un vou de fidélité. ce qui n'ésoit que l'effet de la crainte. Jean d'Albret, Viconte de Tartas, en obtint une dont il étoit mes peu digne. Le Roi-tenoit sous sa main depuis un an la petite ville de Florence dans le Comte de Caure. Elle fut rendue au Viconre de Tartas par le Trainé fait en Bourbonnqis. Les habitana qui redontoient . la domination de leur ancien Manue, lui Fermérent leurs partes: Le Vicomte les força, fit pendre les Confuls & les principaux Officiers, & livre la ville au pillage. Cour qui se néfugiérent dans les -Eglifes y forent maffectés ou pie ties ausales de l'oldat, après s'étre charmé de redus des offers des habitans, mit le fau esthero no sambar sudsing, shier afes: pour, avoir voulu demeurer dous l'obéil--finge oder Rai., d'une stelle barbarie me : métitois aucune grace; mais le Roi ne . confidérant que les fervices qu'il mou-- voir enter du Vicomte de Tamp, ini esonoticongeme anolitica analysis states les 

les protestations du Patlement de Tou-

-. Louis gagnoit tous les fours quelque partifan de son frère, mais il ne put rien obtenir de Carbonnel, Tiqui Monfieur avoit donné le Gouvernement de l'Ile de Gerfay. Le Comte de Maulevrier lui écrivit plusieurs fois au nom du Roi. Carbonnel répondit simplement, the si Sa Majesté vouloit avoir Gerlav . c'étoit là Monficur qu'elle devoit s'adroffet On fit de nouvelles tentatives; charges, dignités, argent, tout fut offert'& refulé. Carbonnel moins flate des offres du Roi, qu'indigné qu'on pût le foupconner d'être capable de trahir son de--voir), lui fit dire: Vous n'avez pu me fe--duire / n'espérez pas me corronprei La con--duite de Carbonnel étoit dautant plus générause, que dans la lituation où i Monsieur se trouvoit , il n'y avoit d'autre récompense à espéger de cette action -que l'honneur de l'avoir faite.

Quoique: les différende qui régutient centre: le: Roi & Monfieur fe-tournaisent plurôt en négociations qu'entre par ouvette, cette année pe fut pasimoias functie à la France que la prédédaille. La reimpagne fau ravagée par les invaires; les bles furent perque de prédédaille. La ordinaire de la difette, idélolabertaellement. Paris & les environs; les foldats qu'on avoit congédiés devisses de la foldat plapart des bigands, qui le répandaient fur les chemins, commettoient cous de cristil de la commettoient cous de com

1466.

mes', & mettoient les villages à contribution. Le Paylan effrayé fuyant la campagne, fe réfugioit dans Paris, & apginentoit encore la contagion; on ne voyoit que mifere & mortalité. Il perit quarante-mille hommes dans les seuls mois d'Août & de Septembre. Pour tout remède à tant de maux on faisoit des processions; on portoit des reliques; il ne paroit pas qu'on prit aucunes précautions d'une sage police. L'hiver sit cesfer la contagion.

Cette année fut encore remarquable par la mort de Louis, Duc de Savoye, Père de la Reine, & par celle de François Sforce, Duc de Milan. Le prémier n'étoit distingué que par le titre de Sorverain, dont le pouvoir étoit entre les mains d'Anne de Chypre sa fêmme, qui remplit sa maison de troublés.

Le Duc de Milan au contraire ne devoit son élévation qu'à lui-même, & la bassesse de sa naissance relevoit encore · Péclat de ses grandes qualités. Son Père, qui changea son nom d'Attendulo en celui de Sforce, étolt un Paylan de -Cortignole. On prétend que voyant un Jour passer des soldats par son village, H eut envie de s'enrôler parmi eux, & que n'étant pas encore déterminé, il vietta le soc de sa charue sur un arbre, en disant que s'il y restoit, il prendroit ce hazard pour un signe de sa vocation aux Armes. Le foc s'étant arrêté sur l'arbre, Sforce Senrola auflitôt: il ne fut M 7 pas 3:44:3

**\$466.** 

pas longtems fans fe faire connotire palla par tous les degrés du Service evint leplus fameux partifan de l'Italie Son courage, la prudence & les lacc le rendirent li célèbre, qu'il le vit à gête de lept à huit mille hommes, Frant ses services aux Princes qui leient l'employer, ne connoillant a fon camp pour Patrie, pi,d'autre mai que son épée. Il prit la défénse de Jez ne II. Reine de Naples contre Alpho d'Arragon, & remporta plulieurs vic res pour cette Reine. Sforce, en po suivant un gros de troupes, s'enza dans un marais où il le noya. Il laissa un batard, nommé François, qu'il avoit eu d'une fille qui fuivoit Armée. François né dans un camp. porté les armes des l'enfance des p âgé que de vingt ans à la mort d Père Les foldats de Sforce, accou à la licence & au pillage, époient pables de faire un autre métier. Officiers n'auroient trouve lons. Prince un parti austi avantageux que hui que leur faiseit leur Cénéral. voyoient qu'il étoit abfolument p laire de chollir un Chef pour prévenir depandement des loidats. Tous pra rdoient l'être, mais leur jalousie se que les empechoir d'en élire on. jalousie devint favorable au joune ee, qui fut élu d'ane voix unanime. infliffa bientôt ce chaix. Philippe Visconti Duc de M €.

étant en guerre avec la République Ate Genes a di maiant ni troupes aguerries a 1466. ni Capitaines expérimences, offrit le commandement de son Armée à Frangois Sforce Celui-ci mercha dans la Ligarie, bettit les ennemis du Duc de Milan & & les força à demander la naix. Le Duc ne fut pas audi reconnois Lant des Cryices de Sforce qu'il auroit dâ-l'être. La République de Venife voulut profiter du mécontentement de Sforce pour le l'attacher, & l'employer contre le Duc de Milan; mais la orgine de perdre un si bon Général sit sur le Duc. ce que la reconnoissance n'avoit pu faire. Ce Prince n'avoit point d'autres enfans qu'une fille naturelle : il offrit à Sforce de la lui donner en mariage, & mour dot la ville & le territoire de Crémone, avec la moitié de ce qui féroit conquis fur les Vénitiens. Sforce se rendit auslitot à Milan le Duc lui tint parole, le mariage fut fait, & Sforce se vit en possession de Crémomer, & à la tête d'une puissante Armée, dont il étoit l'ame. Il marcha à l'ennemi, l'esteignic auprès de Carravagio. & remporta une victoire fi complette, que d'Amée de la République ne fut de longrems en état de tenir la campagne. Le Duc de Milan étant mort quelque tems après, Sforce conçut le dessein de s'emparer du Duché, Il n'y avoit plus de mâles légitimes de la Maison des Vis-Le Duc d'Orléans & le Comte d'An--1.004

d'Angoulème héritiers haturels, étoient 1466 prisonniers à Londres depuis la bataille d'Azincount. Le Comte de Dunois, leur frère naturel . ne pouvoit les représenter ni s'emparer du Duclié en leur nom. il falloit y entrer à main armée. Charles VII. qui regnoit alors, étoit erop occupé contre les Anglois, pour s'engager dans une autre guerre. Dunois lui Troit nécessaire & quand il lui auroit permis de passer en Italie, il n'étoit pas en état de lui fournit des secours.

Sforce jugea qu'une telle conjoncture valoit mieux que des droits. Quand on n'en a point à faire valoir, c'est par l'épée qu'on les fonde. L'entreprise n'étoit pas sans difficulté, mais enfin elle ne demandoit que de la valeur & de Pargent. Sforce étoit affez connu par fon courage, & Cônic de Médicisto le plus riche particulier de l'Europe, lui prêta cinquante-mille écus, avec lefquels il gagna les troupes Milanoiles qu'il commandoit. Elles lui prêtérent letment. & tournérent leurs armes contre 16ur Patrie. Tout le Milanois fe loumit au Vaingueur 🖓 autaite par admiration pour les grandes qualités; que par la -crainte de ses armes: la Capitale seule refusa d'abord de le recevoir, soutine un siège assez opiniatre, & fut enfin obligée de capituler. Le nouveau Duc via de la victoire avec modération, au-lieu de suivre les maximes étuelles qui élèvent & précipitent les usurpateurs. Il affer--ພຸ້າ. ພ

affermit par sa sagesse la puissance qu'il avoit usurpée par sa valeur. Les Mila. 1466. nois s'accoutumérent insensiblement à regarder comme leur légitime Souverain un homme qui en avoit les qualités. Sforce se vit bientôt aime de ses Sujets. respecté de ses Voisins, & l'arbitre de l'Italie.

ani c:

Sec. 3. 152

Charles VII. s'étoit trouvé dans l'impuissance de défendre les droits de la Maison d'Orléans. Louis XI. fut encore moins favorable à cette Maison, par un autre principe: comme il redoutoit les Princes du Sang, & qu'il haissoir le Comte de Dunois, & tous ceux qui avoient eu du crédit sous le règne précédent, loin de se déclarer contre François Sforce, il fit alliance avec lui, & lui céda même la ville de Savonne & tous les droits de la France sur l'Etat de Gènes. Sforce fut si sensible à l'honneur & aux avantages que lui faisoit le Roi, qu'il fut toujours son allié le plus fidèle.

Marguerite Duchesse d'Estampes, Mère du Duc de Bretagne, mourut au mois

d'Avril de cette année.

· Jean de Montauban, Amiral & Grand. Mastre des Eaux & Forêts de France, étant mort dans ce même tems, la charge d'Amiral fut donnée au Bâtard de Bourbon, & celle de Grand-Maître à Louis de Laval-, Seigneur de Chatillon.

Don Pèdre de Portugal, que les Catalans avoient choisi pour leur Prince en 1464, & qui loin de répondre à leurs espe29. Juin.

espérances, avoit perdu la plupart des places de la Catalogne, mourat cette année à Barcelone. Les Catalans vou-

20. A0\$t.

lant un Prince digne de les commander, & capable de les défendre, choisment René d'Aniou Roi de Naples, qui par fa naissance avoir des droits incontestables fur la Couronne d'Arragon, étant par Yolande sa Mère perit-fils de Jean I.

Roi d'Arragon.

Les Ambaffadeurs Catalans vinnent trouver. René à Angens; & le comuné rent de passer promtement en Casaloghe, our d'y envoyer le Duc de Calabre ion fils: Jean II. Roi, d'Arragion, fue: con-Reme d'une élection qui lui donnois un ennemi puissant. René avoit en France le Duché de Bar & les Comtés d'Anion & de Provence. Le Duc de Calabre possibilité Duché de Lorraine duichef de fa Mère. D'un aumé côré le Comte de Foix émit entre dans le Mayanc. Le Roi d'Arragon demandoit du frictions de toutes parts; mais sa principale reffource fut dans fon fils Ferdinand, qui à l'âge de quatorze ans se michila sate des Armées de son Père , & fit dejà parottre cette capacité qui le rendic filluftre dans la fuits.

Septembre.

: Cependant : Lauis he : gardiffait accapé que du defir de ramener fon frère à de procuier le repos de Royaume. Il écrivit aux Villes, sux Scignours, dux Princes du Sang, & même aux Dure de Boungogne de de Brenzgher, de ficire fa-تر مولو. voir voir aux. Commissires nommés pour la réformation du Royaume, les abus qu'ils connoilfoient, afin qu'on y remediac Cette commission, qui flatoit l'espérance des Peuples, servoit au Roi de prétexte pour se venger des principaux auteurs de la guerre du Bien public. & plus ençore de ceux qui l'avoient mal-Tervi.

Le Comre de Charolois envoya le ocobie Marechal de Bourgogne, Ferry de Clu-ny Ligan de Carondelet en qualité d'Amballadeurs, pour répondre aux plaintes du Roi. Les principales regardoient les calomnies qu'on répandoit contre Sa Majesté, & la détention de Sainte Maure, Sieur de Nesse. On se plaignoit, encore que le Comte avoit «1161/faili les biens des Seigneurs de Picardie & du Conte de Ponthieu, qui avoient refule de lui rendue la foi & hommage; qu'il les evoit contraints de faire la guer, re hors du Royaume fans le confentement du Roi leur Souverain; qu'il empechoit les levees d'hommes & d'argent pour le Roi dans les Prévôtes de Beauvoilis & de Saint Quentin; qu'on avois introduit dans le Maconnois le sel de Salins, au préjudice des droits du Roi far le lel de Pecais; qu'on s'appofoit aux apellations de Flandre, & à l'exercice de la justice de la part des Juges de Tournay.

Les Amballadeurs du Comte de Charolois, defavouerant les galomnies dont

مياو ديس

le Roil fe plaighoit, de foutinrent que 1406. Sainte Maurie étoit foiet du Duc de Bourgogne. Ils dirent que le Roi aiant tédé les villes sur la Somme avec leur territoire, le Comte de Charolois prétendoit, avec rasson, la soi & hommage des vassaux; que les Aides de Prévotés cédées étant expressement spécifiées dans la cession, le Roi n'y pouvoit plus prétendre ni tailles, ni levées de troupes; & que Sa Majesté avoit perhis verbalement de faire entrer indistremment dans le Maconnois du sel de Salins ou de Pedais.

Le Roi aiant renvoyé le mémoire 1467. des Ambassadeurs dévant les Commis-Pâques le faires nommés pour la réformation de 29. Mars. l'Etat, le Comte de Dunois, après avoir 2. Janvier. examiné les titres respectifs, proponça:

Qué les terres de Picardie n'alant en cédées au Comte de Pitathlijis mé figur

Que les terres de Picardie n'alant ére cédées au Comte de Charolbis que pour en jouir comme le Duc fon Pere : en vertu du Traité d'Arras, il ne pouvoit exiger la foi & hommage des vassanx. puisque ces terres n'étoient cédées qu'avec faculté de rachat ; conformément aux Loix du Royaume, qui défentient toute alienation du domaine : la pietve que la foi & hommage n'étoit de qu'au Roi, se tiroit de l'hommage meme que le Sire de Croy lui avoit rendu pour ses terres de Picardie; que le Comte ne pouvoit prétendre aucune levée de tailles ni de troupes dans les Prevotes de Beauvoisis; qu'il avoit fait entén-J 1 dre, dre, que pour prévenir toutes contestations, il ne demandoit que trois villa- 1467. ges . au-lieu, que la prétendue cession comprendrait plus de vingt-cinq liques de pays. Les Commissires reprochérent enfuice aux Ambassadeurs, qu'à l'égard de Saint Quentin, la copie du titre qu'ils présentoient n'étoit pas conforme à l'original; ils ajoutérent que le Comte abuloit de la permission donnée à Hesdin en 1463, d'user indifférenment du sel de Salins & de Recais dans le Maconnois, en contraignant ses Sujets de se Tervir uniquement du sel de Salins. Les Commissaires soutinrent au sujet de la détention & de la confiscation des piens de Sainte Maure, que la Seigneu-rie de Nelle n'avoit jamais été mouvante du Comté de Flandre, que le Comte, de Charolois ne pouvoir la regarder que comme conquete . & que par le Traité de Conflans chacun devant rentrer dans ses biens, c'étoit injustement qu'on retenoit Nesse, Beaulieu, & les autres terres de Sainte Maure, Louis ne doutant point que le Comte de Charolois ne refusat de se conformer à lavis des Commissaires, & craignant de le voir engagé dans une nouvelle guerre denyoya Paris, Confeiller au Parlement, pour prévenir le Duc de Bretagne, & tâcher en même tems de penetrer quel étoit l'objet des négocia-tjons, qu'il failoit faire en Angleteire. LA Muc de Bretagne desivit au Comte de ordres

La plus grande appréhension du Roi .1467. étoit que le Comte de Charolois & le Duc de Bretagne ne formâssent un parti aver le Roi d'Angleterre, c'est pour quoi il pressoit le Comie de Warwic de travailler à la paix entre les deux Couron-

nes. Le Comte de Warwic . en mettant celle d'Angleterre sur la tête d'Edouard. s'étoit réservé l'autofité. Edouard aimoit la gloire, mais livré aux plaisirs & importané par les affaires, c'étoit moins un Prince qu'un Hérosz il abandonnoit au Comte les foins du gouvernement, autant par besoin que par re-connoissance; desorte que les Anglois slétoient accoutumés à regarder Edouard comme leur Roi. & Warwic comme leur Mastre. La différence de leurs caractères auroit pu maintenir longtems leur union. Rour la fortifier encore. Warwic avoit entrepris de marier Edouard avec Bonne de Savoye, afin que le Roi & la Reine fûssent son ouvrage. Mais dans le tems que ce mariage étoit prêt à se conclure, & qu'Edouard y avoit donné fon consentement, ce Prince devint, amoureux, d'Elisabeth Wod ville, fille du Baron de Riviers & venve du Chevalier Jean Grav. Cette Femme habile, trop fage pour être flatée du titre de Mastresse du Roi, assez ambicieuse pour vouloir regner , engages Edouard à l'épouser. Des ce montent la Reine décida des graces. Riviers devenu Beau-

père

père du Roi, fut fait Connétable & Tré-forier d'Angleterre; toutes les places 1467. furent remplies par des hommes qui n'y avoient d'autre droit que la faveur. Les Anglois, qui avoient déjà murmuré du mariage d'Edouard, s'élevérent contrele Gouvernement; ceux-mêmes qui n'avoient d'autre titre pour se plaindre que leur jalousse contre les nouveaux Favoris, entrérent dans le parti des mécon-tens. Warwic, plus irrité que personne, puisque le Roi lui devoit tout, voyoit de jour en jour son crédit céder à celui de Riviers. Il ne fut pas longtems à s'appercevoir que sa présence étoit à charge a la Cour, qu'Edouard l'avoit trop offensé pour ne le pas hair; mais comme il est dangereux de se faire redouter de son Maître, qu'il ne l'est pas moins, quand il est ingrat, de lui avoir rendu de trop grands services, il résolut de dissimuler pour assurer sa vengeance; de se faire un parti, & de s'appuyer de la protection de la France. Il faisit l'occasion qui se présentoit. Coulon Vice-amiral François s'étoit rendu redoutable sur mer, & trou-bloit le commerce des Anglois, Warwie fit entendre qu'il étoit nécessaire qu'il passat en France pour trouver quelque voie de conciliation, & obtint d'autant plus facilement ce qu'il demandoit, que ses ennemis ne cherchoient qu'à l'éloigner.

Sur la prémière nouvelle du départ de Warwic, Louis se rendit a Rouen, & sir 27. Mai. Tome I.

1467.

tôt qu'il aprit qu'il étoit débarqué à Honfleur; il envoya au-devant de lui, & vint lui-même jusqu'à la Bouille pour le recevoir. Warwic ent l'honneur de diner avec ce Prince, & l'après-midi il fit son entrée à Rouen. On n'auroit pas rendu plus d'honneurs au Roi d'Angleterre. qu'on en rendit à son Ministre. Il fut logé dans une maison à côté du Roi, qui fit faire une porte de communication pour s'entretenir plus secrettement avec lui. Pendant huit jours ils ne se quitérent pas. Comme je ne trouve rien dans mes Mémoires au sujet de leurs conférences, je n'entreprendral point de donner des conjectures, & je suivrai l'ordre des faits. Il y a apparence que le Roi fut content de cette entrevue, puisque pour reconnoître l'accueil que les habitans de Rouen avoient fait à Warwic. il leur donna par Lettres patentes la permission de posséder des Fiefs nobles.

23. Juin.

Lorique les conférences furent finies, le Roi partit de Rouen, & quelques jours après Whrwie s'embarqua. Le Bâtard de Bourbon Amiral de France, Popineour, Contrellant & Olivier le Roux pafférent avec lui en Angleterre en qualité d'Ambassadurs. Depuis seur débarquement Jusqu'à Londres personne ne vint au-devant d'eux; Edouard les regut même al-sez froidement, & après avoir entendu le sujet de leur commission, il répondit simplement qu'il nommeroit des personnes avec qui ils pouvoient conférer sur

toutes les matières qu'ils avoient à traiter: il les congédia ensuite, & partit peur Windsor. Warwic sut si outré du peu d'accueil que reçurent les Ambassadeurs, qu'il ne put s'empêcher de leur dire, en les reconduisant, que le Roi n'étoit plus entouré que de trastres.

1467.

. Edouard demeura fix femaines à Windfor. Pendant son absence le Comte de Warwic chercha par toutes fortes d'attentions à réparer la réception froide qu'on avoit faite aux Ambassadeurs. Lo Duc de Clarance vint les voir, & la conversation étant tombée sur le mauvais Gouvernement, Warwic, remarquant la jalousie de ce Prince contre les parens de la Reine, lui dit qu'il n'y avoit point d'aucre parti à prendre que de le faire Roi. Le Duc, persuadé que Warwic pouvoit tout entreprendre, lui demanda sa fille en mariage, & le Comte la lui accorda pour gage de ses offres. Le mariage fut conclu peu de tems après à Calais, où Warwic se retira avec son gendre, en attendant l'occasion d'éclater. Les Ambassadeurs, moins piqués des procédés d'Edouard, que satisfaits d'avoit jetté en Angleterre les semences d'une guerre civile, repassérent en France.

Louis à son retour de Rouen aprit la mort du Duc de Bourgogne \*. Ce Prince laissa quatre-cens-mille écus d'or

mon-

Fiftippe le Bon mourar à Bruges le 25. de Juin 1467.

monnoyé, foixante-douze-mille marcs d'argent en vaisselle, & pour plus de deux millions de meubles, que son fils dislipa bientôt par ses folles entreprises.

Louis connoissoit trop le génie du nouveau Duc de Bourgogne, pour croire qu'il pût longtems conserver la paix avec lui: c'est pourquoi il sit mettre l'artillerie en état. Aubert, Capdorat, Rufec de Balzac qui commandoit les Francsarchers de Champagne, de Normandie & de Limousin, eurent ordre de les asfembler. On fit les montres de la Noblesse de Normandie & de Poitou . & l'on distribua dans les Provinces les Compagnies d'hommes d'armes. Dammartin, que le Roi venoit de faire Grand-Maître de sa Maison, eut le commandement des Frontières de Picardie & de

Champagne.

Charles, Duc de Bourgogne, loin d'acquiescer au jugement de la Commission. formoit de nouvelles plaintes. Il survint encore d'autres sujets de division à l'occasion des habitans de Mouson & d'Yvov qui s'étoient battus. Sur les plaintes que le Roi en fit, le Duc de Bourgogne, à qui appartenoit Yvoy, écrivit qu'il en alloit faire justice, & qu'il le prioit d'en user ainsi à l'égard de Mouson. Le Roi donna ordre à Dammartin d'y aller; mais comme les Liégeois avoient pris parti dans la querelle avec ceux de Mouson. Dammartin eut un ordre secret d'user plus de menaces que de voies de fait, de peur de mécontenter les Liégeois. Cet ordre fut plus pernicieux que le crime même qu'on devoit punir. Les principaux coupables, effrayés de l'aproche de Dammartin, s'enfuirent dans les Bois, brulant les villages & massacrant tous ceux qu'ils rencontroient: les laboureurs. abandonno ent la campagne, le commerce de la Meuse n'étoit pas plus sûr que les grands chemins: ainsi le Roi, par un intérêt particulier, manquoit en cette occasion à sa parole & au Bien public. Dammartin, naturellement juste & sévère, lui en écrivit son sentiment. & reçut pour toute réponse l'ordre d'aller avec l'Evêque de Langres travailler à un accommodement entre le Duc de Bourgogne & les Liégeois. Le Connétable avoit été chargé de la commission; mais il se comporta avec une hauteur, qui choqua la fierté naturelle du Duc, & ne le disposa pas à la paix.

Pendant qu'on négocioit à la Cour de Bourgogne, les Liégeois s'emparérent de la ville de Hui, qui refusoit de contribuer aux charges de l'Etat, sous prétexte qu'elle tenoit pour l'Evêque. Ils y trouvérent ce Prélat avec d'Imberçourt. Celui-ci fut renvoyé sans rançon, comme étant sujet du Duc de Bourgogne; & pour faire voir qu'ils ne desiroient que la paix, ils rendirent à leur Evêque tous les honneurs qu'ils lui de-

voient comme à leur Souverain.

Le Duc de Bourgogne regardant la N 3 prise

prise de Hui comme une infraction au Traité, tint conseil sur ce qu'il feroit des trois-cens ôtages que les Liégeois lui avoient donnés l'année précédente. Contav & plusieurs autres étoient d'avis de les faire tous mourir; mais Imbercourt. par reconnoissance, par humanité, & pour l'honneur de son Prince, représenta du'une action si cruelle révolteroit Dieu & les hommes; & que pour faire la guerre avec gloire & même avec fuccès, il falloit s'abstenir de toute vengeance barbare. Cet avis fut suivi. & les ôtages furent renvoyés, après avoir eté avertis, que si aucun d'eux étoit pris les armes à la main, il ne devoit point attendre de grace. Le Roi fit partir le Cardinal la Balue

avec un Légat du Pape pour faire de septemb. nouvelles instances auprès du Due de Bourgogne; mais ils ne réussirent pas mieux que le Connêtable. Commines dit que celui - ci représenta au Duc. qu'il ne pouvoit pas faire la guerre aux Liégeois, puisqu'ils étoient alliés de la France, où qu'il ne devoit pas trouver mauvais que le Roi la fit au Duc de Bretagne. Charles étant prêt à monter à cheval, dit tout haut aux Ambassadeurs. qu'il suplioit le Roi de ne rien entreprendre contre la Bretagne. Sur quoi le Connétable repartit: Monfeigneur, vous

ne choisissez point, car vous prenez tout, & voulez faire la guerre à votre plaiser à nos amis, & nous tenir en repos, sans ofer cour-

re sus à nos ennemis comme vous faites aux vôtres; il ne se peut faire, & le Roi ne le 1467. fouffrira point. Le Duc repliqua: Les Liegeois sont assemblés, & m'attends d'avoir la batuille avant qu'il soit trois jours; si je la gagne, vous laisseren en paix les Bretones h je la perds, vous ferez comme vous l'entendrez.

·Un Auteur du tems rapporte la chose d'une autre manière. Il dit que le Connétable vint de la part du Roi demander au Duc de Bourgogne, 1. la restitution des places sur la Somme: 2. lui déclaret que la Cité & le Pays de Liège étoient sous la fauvegarde du Roi; & que si les Liegeois avoient manqué, ils étoient prêts d'en faire satisfaction: 3. prier le Duc de ne pas épouser la sœur d'Edouard, puriqu'il ne pouvoit faire alliance avec l'Angleterre, sans contrevenir au Traité d'Arras. Le Duc répondit à ces trois articles, en disant sur le prémier, que les places sur la Somme lui aiant été cèdées de l'avis des Pairs, il les garderoit; que ce n'étoit pas encore une réparation suffisante pour le meurtre du Duc Jean son Aieul; & que si le Roi faifoit deux pas dans son Pays, il en feroit quatre dans le siem Il répondit sur le second atticle, qu'il fauroit bien meure les Liégeois à la raison, malgré ceux qui entreprendroient de les soutenir, ou qu'il mourroit à la peine. A l'égate de l'alliance d'Angleterre, il dit qu'il n'y auroit jamais penfé. ŇΔ

fi le Roi n'avoit le prémier recherché
1467. les Anglois; que préfentement sa parole
étoit donnée, & qu'il ne pouvoit la retirer avec honneur. Le Duc regardant
ensuite le Connêtable: Beau Coussin, lui
dit-il, vous êtes bien mon ami, & parant
je vous avertis que vous preniez garde que
le Roi ne fasse de vous ainsi qu'il a fait d'autres; si vous voulez demeurer par-desà,
vous serez le très-bien demeuré.

Le Legat du Pape qui avoit accompagné la Balue, au-lieu de revenir avec lui, passa dans l'Armée du Duc, d'où il envoya des mandemens pour ordonner des prières, & demander au Ciel la prof-

Le Duc Charles s'étant mis à la tête

périté des armes de Bourgogne.

de son Armée assemblée sous Louvain, entra dans le Pays de Liège, & mit le siège devant Saint Tron. Les Liégees marchérent pour le faire lever; & les Armées s'étant rencontrées près Bruys.

fen, en vinrent aux mains. Les Liégeois furent entièrement défaits, perdirent artillerie & bagage, & fans la nuit qui survint ils auroient tous été taillés en pièces. Deux jours après Saint Tron se ren

r. Nov. dit. Les murs furent abattus, les fosses comblés, avec défense d'élever à l'avenir aucune fortification: les habitans rechetérent leur vie & leurs biens moyennant vingt-mille florins, & s'obligérent de payer une rente de deux-cens livres. Le Duc fit trancher la tête à dix des plus coupables, parmi lesquels il se trouva fi

fix des ôtages à qui il avoit fait grace. La perte de la bataille, la prise & le 1467. châtiment de Saint Tron, jettérent la consternation dans Liège, & la division s'y mit. Imbercourt s'en étant aproché avec quelques-uns des ôtages que la reconnoissance lui avoit attachés, les envova dans la ville, où ils perfuadérent aux plus sages d'implorer la clémence du Duc. Ce conseil fut suivi, trois-cens hommes des plus notables sortirent en chemise au devant de lui, & lui remirent les clés de la ville, se soumettant à tout, hors le feu & le pillage.

Le Duc entra dans Liège l'épée à la main, & fit mourir dix otages qui avoient repris les armes. Les murailles de toutes les villes furent rasées, le pays fut pillé & chargé d'impots. C'est ainsi que l'Evêque, pour satisfaire son ressentiment particulier, faisoit tomber ses sujets dans l'esclavage, parce qu'ils n'avoient pas voulu qu'il fût leur tyran.

Je suis obligé de relever ici les erreurs ou la mauvaise foi de quelques Auteurs Flamands, & particulièrement de Meyer, Historien partial & peu instruit. Il dit que Louis XI. avoit envoyé aux Liégeois un secours de quatre-cens lances & de six-mille arbalètriers sous la conduite de Dammartin, & qu'ils furent défaits. Le silence seul de Commines & d'Olivier de la Marche pourroit servir de réfutation; mais nous avons des Lettres mêmes de Dammartin & de l'Eyeque

- que de Langres, qui disent positivement, 1467. que la raison qui les empêchoit d'aller à Liège, étoit qu'ils ne vouloient pas y mener des troupes, sans quoi ils n'y seroient pas bien reçus. Meyer dit encore que Louis XI. fit venir à Rouen le Comte de Warwic, pour traiter avec lui en conséquence de la victoire que le Duc de Bourgogne avoit remportée sur les Liégeois. Les titres prouvent au contraire que Warwic-vint à Rouen, & en repartit dans le mois de Juin; & la bataille ne se donna que le 28. d'Octobre. Il y auroit encore beaucoup d'autres fautes à reprendre; mais celles-ci sufficent pour faire voir qu'un témoignage d'Auteurs contemporains ne mérire pas toujours la même foi, qu'une Histoire écrite sur des Mémoires autenriques & des Titres publics.

Tandis que Louis mettoit les frontières du Royaume en état de défense, il cherchoit les moyens de repeupler Paris, à qui la guerre & la peste avoient enlevé la plus grande partie de ses habitans. Pour savoir le nombre de ceux qui restoient, il ordonna que chaque Corps de métiers est sa bamière; que les Eccléssatiques, le Parlement, la Chambre des Comptes & tous les Gons de robe enssient leurs guidons; & que tous ceux qui étoient en état de porter les armes, fûssent en habit de guerre pour passèr en revue. On sit ensuite une Assemblée de notables, dont les princi-

paux

paux furent le Président Boulanger . Livres & Milet Conseillers au Parlement. 1467. Cherbout Maître - Général des Monnoies, Rebours Procureur, Laurent, Robert, Hacqueville, & plufieurs autres Marchands. Le Roi les fit entendre dans fon Conseil. & fur leurs avis donna des Lettres patentes, portant permission à toutes personnes de quelque nation & condition qu'elles fûssent, de s'établir à Paris avec franchise & sureté, quelques crimes qu'elles eussent commis. hors celui de lèze maiesté.

Le Roi & la Reine aiant passé l'été dans le Pays Chartrain revinrent à Paris. où ils furent reçus avec toutes les marques de joie imaginables. Ils alloient septembl manger chez les particuliers, & la Chronique remarque que dans tous les lieux où ils étoient invités, il y avoit des

bains préparés.

Le Roi, voulant passer en revue les habitans de Paris, les fit ranger vers la porte St. Antoine le long de la rivière ulqu'à Conflans. Il y avoit soixante-sept bannières, & environ aptant de guidons, le tout faifant quatre-vingt-mille hommes, parmi lesquels il s'en trouvatrentemille aiant armes , jaques & buigandines. Le Roi parur content de cette revue! cependant il ne put s'empêcher de dire à Crussol, que dans un jour d'action il ne compteroit pas trop fur cette Bourgeoi-Se. Ce qu'elle avoit fait dans la guerre du

-du Bien public, auroit dû lui en donner

· 1467. une autre idée.

Cette revue. & les ordres que le Roi donna aux Compagnies d'ordonnance d'être prêtes à marcher au prémier ordre, marquent qu'il soupconnoit les complots qui se formoient contre lui. En effet le Duc d'Alencon aiant fait un Traite avec Monsieur & avec le Duc de Brezagne, livra le château d'Alencon aux Bretons, qui se rendirent bientôt mairres de Caen, de Bayeux, & de toute la basse Normandie. La seule ville de Saint Lo resta sidèle. Une Femme, dont l'Histoire auroit du conserver le nom, donna l'allarme, assembla les Bourgeois,

Patebree prit les armes, marcha contre les Bretons, les repoussa, & en tua plusieurs de sa main. Quelques années après Louis passant par Saint Lo voulut voir cette Héroine, & lui donna vingt écus d'or: récompense aussi peu digne du Prince

que du fervice.

La ville de Saint Lo s'étoit déjà diftinguée sous Charles VII. & fut une des prémières qui secoua le joug des Anglois. Elle a toujours été recomman. dable par sa pieté envers Dieu; sa fidelité pour son Prince, son ardeur pour be travail, & ses cabens pour le Commerce : qualités qui rendent une ville précieuse à un Etat. Louis, en reconnoissance des services des habitans, sit dans leur principale Eglise une Fonda 1. 3

\_ tion pieuse, suivant son génie & l'usage

de ces tems-là.

Aussitot que le Roi sut l'irruption des Bretons dans la Normandie, il dépêcha des Couriers au Roi de Sicile, au Comte du Maine & au Connétable. Il envoya Loheac & l'Amiral à Saint Lo, fit marcher les Francs-archers vers Alencon. & donna ordre d'en former le siège.

Pendant que ce Prince étoit occupé contre les Ducs de Bretagne & d'Alencon, la moindre diversion que le Duc de Bourgogne eut faite de son côté, auroit assuré la conquête de la Normandie aux Bretons: mais le Duc Charles, sur qui ces Princes comptoient le plus, signa une trève de six mois avec le Roi. Tout le monde en fut si surpris, que chacun forma ses conjectures. On suppose toujours que les Princes ne font rien sans motifs raisonnables: on pourroit penser au contraire, qu'aiant, comme les autres hommes, leurs passions & leurs caprices. qu'ils sont moins obligés de contraindre, ils doivent tomber dans des contrariétés peut-être plus fréquentes L'ignorance où nous sommes des motifs qui les déterminent, est quelquefois un voile favorable à leur gloire.

Les Bretons le regardérent bientôt en Normandie comme dans un Pays de conquête. Ils brulerent les fauxbourgs d'Alençon, s'emparérent des meilleurs effets des Bourgeois; & lorsque la Duchesse & le Comte du Perche voulurent s'en plaindre,

 $N_7$ 

dre, ils les menacérent de les mettre dehors. D'un autre côté le Roi faisoit in-1467. vestir la ville. & mandoit des troupes de Décemb. toutes parts pour accabler les rebelles. Le Comte du Perche, jugeant qu'il n'avoit rien de mieux à faire que de le stêchir par sa soumission, sit part de son dessein aux principaux habitans, qui gagnérent les autres. L'entreprise fut conduite avec tant de prudence, que les Bretons furent chasses d'Alencon, & que le Roi y entra sans perdre un homme. La défiance s'étant mise parmi les rebelles, ce Prince auroit pu remporter de plus grands avantages fur les Bretons; mais il craignoit de continuer une guerre, qu'il n'eût peut-être pas terminée quand il l'auroit voulu.

Louis XI. donna cette année un Edit célèbre, dans lequel il s'exprime ainsi:
Déformais nous ne donnerons aucun office, fil n'est vacant par mort ou résignation faite de bon gré & consentement du résignant, dont il apparosse addement; ou par sorfaiture préalablement jugée & déclarée judiciaire & par juge compétent: vouloss toutes Lettres au contraire être annullées; & dès maintenant, comme pour lors les annullons.

Cet Edit étoit conforme à deux Orconnances, l'une de Philippe de Valois en 1341, & l'autre de Charles VII. en 1433.

HIS

<sup>\*</sup> Voyez Fontanon Tom. 2. psg. 353.



## HISTOIRE

DE

## LOUIS XI.

## LIVRE CINQUIEME.



Fruis que Louis XI. avoit fait la paix avec les auteurs 1468. de la guerre du Bien public, Paques le il étoit obligé d'être contil 17. Avril nuellement en garde contre

leurs entreprises, & de signer alternativement des trèves avec les uns pour se défendre contre les autres; desorte que si leurs mauvais desseins lui donnoient de l'inquiétude, le peu de suite qu'ils avoient dans leurs projets suffisoit pour les faire échouer.

Le Roi aiant fait une trève avec le Duc de Bourgogne pendant l'irruption des Bretons, en fit une autre avec ceuxci & avec leurs alliés, pour être en état de veiller sur les démarches du Duc, 13. Janv.

tui faisoit avancer des troupes vers Saint Quentin. On convint qu'on ne s'étendroit point au delà des lieux que chacun possédoit, & dont il recevroit les revenus; deplus, que Monsieur jouiroit des domaines de Domfront & Pouancé; que le Roi lui donneroit pour son entretien jusqu'au mois de Juin seize-mille livres, dont la moitié seroit payée d'avance; que les Bénéficiers rentreroient dans seurs bénéfices, les Seigneurs dans leurs terres, & que la Li-berte du commerce seroit rétablie. Le Duc d'Alençon n'aiant pas voulu accep-ter des Lettres d'abolition, le Roi donna deux Déclarations en faveur du Comte du Perche. La prémière lui affuroit les biens de son Père, & l'autre lui en laissoit l'administration.

La défiance du Roi n'étoit que trop fondée: dans le tems même que le Duc de Bretagne fignoit cette trève, il avoit envoyé à Londres Romilli fon Vīcechancelier, & du Breuil Sénéchal de

. AVIII.

Rennes, qui conclurent un Traité, par lequel, en renouvellant les anciennes alliances faites entre l'Angleterre & les Ducs de Bretagne, Edouard s'engageoit à fournir au Duc trois-mille archers pout être employés contre le Roi; & au cas qu'on s'emparât de quelques places, elles devoient être remises au Roi d'Angleterre, qui payeroit les frais de la guerre. C'est ainsi qu'on ne faisoit aucun Traité, qu'on ne pensât aussités à

l'éluder par un autre. On engageoit & l'on trahissoit sa foi de la façon la plus 1468.

indigne. Plus les Traités se multiplient, moins ils établissent la confiance : les négociations ne devoient donc pas tranquiliser les esprits: aussi le Roi n'en étoit que plus attentif à ce qui se passoit dans les Cours étrangères. Il étoit informé de la situation de l'Angleterre par Mény Péni son Ambassadeur, qui mandoit qu'il se formoit contre la France une ligue plus terrible que la prémière; que le Roi de Naples & le Comte du Maine y entroient; que tous les Princes du Sang & les Étrangers vouloient absolument fixer l'appanage de Monsieur; que le Roi d'Angleterre étoit le moins porté pour la ligue; qu'il disoit que Monsieur n'étoit qu'un fou, qui ne faisoit rien par lui-même, qui servoit de pré-texte à l'ambition des autres, & ne méritoit pas qu'on se melat de ses affaires que les Anglois n'étoient pas portés pour le Duc de Bourgogne; & que si I'on pouvoit empêcher son mariage avec la Princesse Marguerite, ils se declas reroient contre lui. Mény Péni instruisoit encore le Roi des cabales qui divisoient le Ministère. Les Riviers se faifoient journellement hair; Warwic leur ennemi déclaré, ne vouloit point retourner à la Cour, tant qu'ils y seroient; les gens de guerre lui offroient leurs services, & il paroissoit être dans les intérêts de la France.

Louis jugeant qu'il n'avoit rien à craindre d'Edouard, se précautionnoit contre les ennemis de l'intérieur du Royaume. H donna ordre que tous les Geneilshommes se tinssent prêts à marcher. Il demanda au Duc de Bourbon de venir l'aider de ses conseils dans les Ecats qui devoient s'assembler; de mettre avant de partir la ville de Moulins en suteté, & d'en faire sortir la Duchesse Douairière, parce qu'elle entretenoit des liaisons avec le Duc de Bourgogne son neveu, & qu'elle étoit toujours prête à favoriser les rebelles. Louis, craignant que le Duc n'obést pas, avoit déjà donné ordre au Sénéchal de Sainconge de s'affurer de la Duchesse Douairière. & à Roger Sénéchal de Lyon de se saisir de Pierre-Engise, & d'en ôter le Gouvernement à Oudille des Estoiés, qui avoit été dans la ligue du Bien public.

Sur ces entrefaites, Gaston Comte de Foix vint trouver le Roi, & lui offrit de le servir envers & contre tous, & nommément contre Monsieur & le Duc de Bretagne. Galeas Duc de Milan renonça à toute alliance contraire aux intérêts du Roi, & s'engagea à prendre les armes au prémier ordre de ce Prince. It ajoutois en envoyant son scellé, qu'il étoit plus engagé par la reconnoissance qu'il lui devoit, que par le scellé même. Le Roi, pour reconnoître le zèle de Galeas, ratissa avec lui tous les Trairés faits avec le sou Duc, lui permit de se

dire de la Maison de France. & d'en porter les armes avec celles de Milan.

La Maison de Savoye n'avoit pas de moindres obligations au Roi; il avoit maintenu le feu Duc Louis dans ses Etats; il l'avoit comblé de biens; il marioit & dotoit toutes les filles de cette Maison, & ne mettoit presque point de différence entre elles & les siennes. Cependant, depuis la mort du Duc Louis, Amédée fon fils, la Duchesse Yolande sœur du Roi, Philippe Comte de Bresse, à qui il avoit donné le Gouvernement de Guyenne, entroient dans tous les partis qui se formoient contre la France. Louis sentoit parfaitement que les semences de guerre subsisteroient toujours, & qu'il ne pourroit compter fur aucuns Traités tant que son frère seroit en Bretagne. Pour ôter tout prérexte aux mécontens, il résolut de convoquer les Etats, afin qu'ils règlassent eux-mêmes l'appanage de Monfieur.

Les Etats qui se tenoient alors, avoient peu de rapport avec les Parlemens qui s'assembloient tous les ans sous la prémière & la feconde race, & qui n'étoient composés que des principaux du Clergé & de la Noblesse. Le Tiers-état, serf autrefois, puissant dans la suite, & utile dans tous les tems, n'a commencé à se former que sous Louis le Gros. Les Rois suivans l'élevérent, & s'en fervirent pour l'oppofer aux deux autres. Philippe le Bei fur le prémier

mier \* qui consulta séparément les trois Etats, pour avoir leur avis sur ses démêlés avec le Pape Boniface VIII. & en 1355 ils furent convoqués tous en-

femble. Il étoit juste de consulter sur l'admi-

nistration de l'Etat, ceux qui en portent les principales charges; il suffisoit qu'ils fûssent hommes & membres de la République, qualité supérieure à celles

que l'orgueil & la violence usurpent. On n'a pas toujours tiré des Etats, l'avantage qu'on en devoit naturellement attendre. Quelquefois ces Assemblées tumultucuses n'avoient pas les vues ausi justes, que leurs intentions étoient droites. Soit que les Rois aient voulu trop étendre leur autorité. soit que les Etats, en voulant constater la liberté qu'ils croyoient avoir de balancer le pouvoir des Rois, en aient abusé, il y avoit longtems que ces Assemblées étoient inutiles, avant que d'avoir cessé. C'est ainsi que la liberté se perd également par la licence & par l'ulurpation. Les Assemblées des Etats, au-lieu de remédier à tous les désordres, en étoient quelquefois la source & l'origine; parce que les Seigneurs qui s'y trouvoient, étoient à portée de connoître leurs forces, & de former des complots.

Louis XI. est le Prince qui a su tirer

<sup>\*</sup> Du moins il n'y a point de preuve que cels le foit pratique avant lui.

le meilleur parti des Etats: ce n'est pas le moindre trait de sa politique; il sa. 1468. voit qu'ils n'étoient pas moins les défenseurs de l'autorité légitime, que le contrepoids du pouvoir arbitraire; ainst il avoit la prudence de ne les convoquer, que l'orsque les mécontens & les factieux, portant leurs entreprises à l'excès, ne distinguoient plus la Monarchie du Monarque. Les Etats étoient flatés qu'il eût recours à eux, & leur zèle étoit autant animé par la reconnoisfance, que soutenu par la justice. Louis XI. avoit d'ailleurs l'attention de faire choisir les Députés; & lorsqu'il s'étoit assuré'de suffrages particuliers, il dictoit, pour ainsi dire, les décissons de l'Assemblée dont il vouloit s'appuyer, quoiqu'elle n'ent plus alors que voix consultative. Il tint cette conduite dans les Etats qui furent convoqués cette année à Tours. Le Chancelier les ouvrit Aville par un éloge du Roi & de la Nation. Il loua la fidélité des Peuples, la confiance du Prince, & l'amour réciproque des Sujets & du Souverain. Il exposa les divisions qui étoient causées par des esprits inquiets; parla fortement contre les cabales de ceux qui faisoient servir Monsieur de prétexte à leur ambition: & fit voir le danger où seroit le Royaume, si la Normandie étoit séparée de la Couronne; d'un côté les charges de l'Etat ne pourroient pas être acquitées, de l'autre la France seroit ouverte à ses canemis. Lorf.

Lorsate le Chancelier eut cesse de parler, le Roi se reura pour ne pas gê-ner la liberté des suffrages. Jean Juvenal des Ursins prit alors la parole, s'étendit für l'obeissance due au Souverain. & sur les obligations réciproques du Prince & des Sujets. Il ne diffimula pas les abus qui règnoient dans les Trounes dans la fustice, les Finances & le Commerce. Il parla contre le luxe, & n'oublia rien de ce qui devoit faire l'attention de l'Assemblée. La justice des demandes du Roi étoit sensible. on comprenoit facilement que si la Normandie cessoit de fournir aux charges de l'Etat. il faudroit repartir sur le reste du Royaume les impositions qu'elle pavoit : ainsi l'intérêt particulier s'nnifoit à l'intérêt général.

Les Etats commencérent par remercier le Roi de la confiance qu'il leur marquoit. & lui firent des protestations de sacrifier leurs biens & leurs vies pour son service. Ils déclarérent ensuite que la Normandie étoit inséparablement unie & annexée à la Couronns; que le Roi pouvoit s'en tenir à la déclaration de Charles V. qui ordonnoit que les fils de France n'auroient pour appanage que douze-mille livres de rente en fonds de terres, qu'on érigeroit en Duché ou Comté; mais que Sa Majesté aiant offert à Charles son frère jusqu'à soixantemille livres de rente, elle seroit supliée de mettre la clause, que ce seroit sans tirer

tirer à conféquence; parce que si nos -Rois avoient plusieurs enfans, ce qu'on 1468. devoit desirer, & qu'on leur donnat des appanages aussi considérables, les revenus de la Couronne seroient épuisés: qu'on fevoit remontrer au Duc de Bourgogne qu'il devoit, en qualité de Prince du Sang & de prémier Pair de France. se conformer aux décisions des Etats: que le Duc de Bretagne étoit très criminel d'avoir déclaré la guerre au Roi, & de s'être emparé de plusseurs places en Normandie; que s'il étoit certain qu'il cût fait une ligue avec les Anglois pour les introduire dans le Royaume, & qu'il persévérat dans ses criminelles alliances, les Etats offroient au Roi tous les seçours qu'il devoie attendre de ses sidèles sujets. Ils déclarérent de plus, que si Monsieur ou le Duc de Bretagne osoient faire la guerre au Roi, 8a Majesté devoit procéder contre eux. A l'égard des abus dont on a parlé, le Rôi les rejecta sur les auteurs de la guerre civile; & pour convaincre les Etats de la droiture de ses intentions, il les pria de nommer eux-mêmes des Commissaires pour la réformation de ces abus.

Les Rois de France sont toujours furs du cœur de leurs sujets Ce ne sut dans l'instant qu'une voix pour faire des remercimens au Roi. Tous renouvellérent les protestations de verser leur sang pour son service. On élut sur le champ pour Commissaires le Cardinal la Balue,

1468.

les Comtes d'Eu & de Dunois, le Patriarche de Jérusalem, l'Archevêque de Reims, les Evêques de Langres & de Paris, le Sire de Torcy, un des Offi-giers du Roi René, avec les Députés de Paris, Rouen, Bordeaux, Lyon, Tournay & Toulouse; des Sénéchaussées de Beaucaire & Carcassonne & de la basse Normandie. Ces Commissaires, de concert evec ceux que le Roi devoit nommer encore, furent chargés de notifier les résolutions des Etats à Monfieur & au Duc de Bretagne. & de tra-

vailler au soulagement des Peuples. Les Etats s'étant séparés, le Connêtable, l'Evêque de Langres, le Comte de Tançarville, le Prémier-Président Dauvet, Coufinot Bailli de Montpellier, so rendirent à Cambrai, où l'on tenoit des conférences sur les démêlés qui étoient entre le Roi & le Duc de Bourgogne. De-là ils allérent trouver le Duc. & lui remontrérent que l'unique moven d'assirer la paix du Royaume & de la Chrétienté, étoit d'adhérer aux résolutions des Etats. Ce Prince recut d'abord afsez mal les Ambassadeurs; mais le Roi ajant fait faire des copies de ses propositions & des réponses du Duc, en sit part à tout le Royaume par une Lettre circulaire, & fit voir la nécessité d'être toujours armé, puisqu'il n'y avoit point de paix à esperer, & que la trève étoit prête d'expirer.

Le Duc de Bourgogne, confidérant alors alors que toute la France alloit se réunir contre lui, prolongea la trève pour 1468. deux mois, à condition que le Roi payeroit quatre-mille livres par mois à Monsieur, jusqu'à ce que l'appanage fût règlé. Cette trève signée à Bruges par 26. Mai. le Duc & par le Connétable, contenoit une clause affez singulière; savoir, qu'on pourroit la rompre le 22 de Juin, pourvu que le Duc le fignifiat au Connétable, & le Roi au Bailli d'Amiens.

Tandis que les Ambassadeurs du Roi étoient à Bruges, le Duc tint un Chapitre de l'Ordre de la Toison d'or, où le Comte de Nevers fut cité pour répondre de son bonneur sur plusieurs cas de sortileges, en abusant des Sacremens de l'Eglise. Le Comte de Nevers, au-lieu de comparoître, renvoya le Collier de l'Ordre... La nature du crime marque à la fois, la haine qui fublistoit entre ces deux Princes, & la simplicité d'esprit de ces temslà, qui n'empêchoit pas la dépravation des mœurs.

Dans ce même tems on instruisoit à Poitiers le procès d'un nommé Deshayes, qui avoit accusé Denis Saubonne de s'être laissé suborner par le Duc de Bretagne pour empoisonner le Roi. Après l'examen le plus exact, Deshayes fut condamné comme calomniateur. On voit que la haine du Duc de Bretagne étoit publique, puisqu'elle donnoit lieu à de telles accusations.

Louis, entouré d'ennemis déclarés ou Tome I. ſe.

- secrets, n'étoit occupé que du soin d'évi-1468. ter la guerre, de dissiper les cabales, & de rétablir la paix entre ses Alliés. Amédée Duc de Savoye, & Galéas Duc de Milan, se plaignant réciproquement de plusieurs hestilités, il entreprit de les reunir, en faisant épouser au Duc de Milan Bonne de Savoye, sœur du Duc règnant. Galéas avoit déjà fait proposer ce mariage, mais le feu Duc de Savove s'y étoit opposé. Après la mort Galess envoya en France Nardinis, Archeveque de Milan, afin d'engager le Roi à renouer cette affaire. Nardinis etoit tout à la fois Ambassadeur de Milan & Légat du Pape: ce qui peut faire croire que les Légats n'étoient pas alors en France ansi considérés qu'ils l'ont été depuis. Tristan, frère naturel de Galéas, Ricomo & Panigarola vinrent ensuite faire la demande de la Princesse de Savoye, qui étoit éleyée auprès du Roi. Ce Prin-ce règla les articles, & la cérémonie du 10. Mai. mariage fut faite à Amboise par le Cardinal la Balue en présence du Roi & de la Reine, d'Agnès de Bourgogne Duchesse Dougirière de Bourbon de la Duchelle de Bourbon fœur du Roi. & de Charles de Bourbon Archeveque de Lvon.

Peu de tems après, le Duc de Bourgogne époula Marguerite d'York, féar du Roi d'Anglèterre: on aprit en mês. Juillet. me tems que le Duc de Bretagne venoit de faire un Traité de Commerce & de

Ligué défensive & offensive avec les Anglois contre la France. Le Roi ne laissa oas d'envoyer l'Archevêque de Lyon faie compliment au Duc Charles fur son

nariage, & Guyot Pot, Gouverneur de Blois, pour prolonger jusqu'au 31 Juilet la trève qui devoit expirer le 15.

Aussitot que la prolongation fut siznée, on aprit que Monfieur & le Duc le Bretagne s'avançoient vers la Normandie. Le Roi chargea le Marquis du Pont, fils du Duc de Calabre, de faire ivancer le ban & l'arrière-ban de Saintonge, de Poisou, de Touraine, d'Anou & du Maine, avec les Francs-archers, pour agir avec vigueur contre les Bretons auflitôt que la trève seroit expirée.

Les mesures étoient fi bien prises, qu'à l'expiration de la trève l'Amiral fit attaquer un parti de Bretons commandé par Couvran, qui fut battu & fait prisonnier près de Sti Lo., Les François profitant de cet avantage, s'emparérent de Gauray, Vire, Bayeux, Coutances, & de tout ce que les Bretons avoient pris en-Normandie, excepté de Caen, où Miraumont & Rabodanges se jettérent avecune troupe de Bourguignons. D'un autre côté le Marquis du Pont entra en Bretagne, prit Chantoceau, & mie le siège devant Ancenis.

- Le Roi, qui avoit sujet de se plaindre d'Antoinette de Maignelais\*, veuve du

<sup>\*</sup> Elle étoit fille de Triffen IL Seignour de Maignelais, & fut aimée de Charles VII, après la

Sire de Villequier, & Manresse du Duc de Bretagne, saissit cette occasion pour lui en marquer son ressentiment. Comme il étoit dans l'usage de gagner tous ceux qui avoient quelque crédit sur l'esprit des Princes avec qui il traitoit, il n'avoit rien négligé pour engager la Dame de Villequier dans ses intérêts, & même elle ne fut pas oubliée dans les articles secrets du Traité de St. Maur. Cependant, loin d'être favorable à la France, elle s'opposa toujours à Tanneguy du Chatel, Grand-Mastre de la Masson du Duc, qui lui conseilloit de s'accommoder avec le Roi. Il osa même, sans autre intérêt que celui de la gloire de son Maître, lui représenter que sa Maîtresse devoit entrer dans ses plaisirs & non pas dans ses affaires: mais il éprouva que les services d'un fidèle sujet ne balancent pas les séductions d'une Mastresse: il sut obligé de se retirer, à passa au service du Roi.

Louis, charmé de s'attacher un homme généralement estimé, le fit Capitaine & Viguier de Beaucaire & d'Aiguesmortes; & lorsque la guerre fut allumée contre le Duc de Bretagne, il confisqua toutes les terres que la Dame de Villequier avoit en France, telles que Saint Sauveur - le - Vicomte, Escoubleau,

Mon-

mort d'Agnès Sorel, dont elle étoit cousine. Ce Prince la maria ensuite au Baron de Villequier. Etant devenue veuve, elle sut Maitresse de Frapgois II. Duc de Brétagne. Montresor, & les donna à Tanneguy.

Le Duc de Bretagne se voyant atta- 1468. qué si vigoureusement, écrivit la Lettre la plus pressante pour engager le Duc de Bourgogne à venir à fon secours. On prétend que le Roi interceptoit les couriers de ces deux Princes, empêchoit par-là qu'ils ne fûssent instruits de leur lituation, & que ce ne fût que sur les nouvelles publiques de la guerre qui se faisoit en Bretagne, que le Duc de Bourgogne passa la Somme pour faire diversion. Cependant, soit que le Duc de Bretagne se crût abandonné par celui de Bourgogne, soit qu'il désespérât d'être secouru à tems, & qu'il craignît les mécontens que la disgrace de Tanneguy avoit faits, il demanda au Roi une trève de douze jours, qui se termina par une paix, qui fut signée à Ancenis par 10. sept. le Duc de Calabre pour le Roi, & par Chauvin, Beauveau & Partenay pour le Duc.

Les conditions étoient, que le Duc de Calabre & le Connétable règleroient 'dans l'espace d'un an l'appanage de Charles de France; que pendant ce tems-là le Roi donneroit à ce Prince une pension de soixante-mille livres. payable par quartiers dans la ville d'Angers; & que si dans quinze jours Monsieur n'accédoit pas au Traité, le Duc retireroit ses troupes de Caen & d'Avranches, ne se meteroit plus de l'appanage, & Erviroit le Roi envers & con1468.

contre tous. Il étoit dit que si Monsieur acceptoit le Traité, le Duc de Bretagne remettroit Caen & Avranches au Duc de Calabre, à qui le Roi remettroit pareillement St. Lo. Coutances. Baveux. Gauray; & que Chantoceau & Ancenis demeuréroient àu Duc de Calabre, juiqu'à ce qu'Ayranches & Caen lui enfient été remis. Les Traités de Paris & de Caen sont rapelles dans celui-ci; on v promet une amnistie générale de part & d'autre, & que le Traité sera confirmé par le Saint Siège sous les censures Eccléfiastiques contre les infracteurs. Monsieur refusa de signer le Traité, & continua de demeurer en Bretagne.

Ce fut dans ce tems-là qu'Antoine de Chateauneuf, Seigneur du Lau, qui avoit perdu par son ingratitude une faveur où il étoit parvenu sans mérite, se sauva du château d'Usson. Il y avoit déjà deux ans qu'il y étoit prisonnier, lorsque le Roi ordonna à l'Amiral de faire construire une cage de fer pour y renfermer du Lau. L'Amiral répondit au Roi, que s'il vouloit traiter ainsi ses prisonniers, il pouvoit les garder luimême. Du Lau corrompit ses gardes, & se sauva. Le Roi en fut si pique, qu'il fit arrêter tous ceux qui furent soupçonnés d'avoir favorisé l'évasion, & donna ordre à Tristan, Grand-Prévôt de l'Hôtel, de leur faire leur procès. Ils furent condamnés à mort: & afin que l'exemple en fût plus frappant, les

les criminels furent exécutés en différens lieux. Des Arcinges, Gouverneur 1468. du Château, le fut à Loches; son beau-fils le fut à Tours; & d'Usson, Procureur du Roi, le fut à Meaux.

Après ces exécutions, Tristan fut charge de faire le procès à Charles de Melun, qui avoit été Grand-Mastre de la Mailon du Roi, Gouverneur de Paris & Lieutenant-Général du Royaume pendant la guerre du Bien public. Il avoit gagné par les agrémens de son esprit la faveur du Roi, & eut la plus grande partie des biens confisqués sur le Comte de Dammartin. Celui-ci étant rentré en grace, devint le plus cruel ennemi de Melun, & ne contribua pas peu à le perdre. Melun avoit été privé de ses charges des l'année précédente mais sur de nouveaux indices. & à la sollicitation de Dammartin & du Cardinal Balue, il fut arrêté. On l'accusoit d'avoir suprime les pièces qui servoient à la justification de Dammartin; d'avoir fait un commerce honteux de la justice & de la faveur; d'avoir vendu des charges à des gens qui en étoient indignes, puisque ceux qui les achettent ne le méritent guères: d'avoir empêché le Maréchal Rouault de sortir de Paris pendant la bataille de Montlhery, pour charger les ennemis par derrière, dans le tems que le Roi les attaquoit de front; d'avoir entretenu commerce avec les Princes ligués; de leur avoir fourni des mu-

- munitions; d'avoir eu des conférences 1468. avec le Duc de Bretagne à l'insu du Roi, & d'avoir fait maltraiter Balue. Melun allégua pour sa défense, qu'il n'avoit pas voulu laisser sortir les troupes de Paris, parce que la garde lui en étoit confiée, & que ses conférences avec les Princes ligués n'étoient pas contre le Roi: cependant, en cherchant à justifier ses intentions, il convint de la plupart des faits qu'on lui imputoit. Il reprocha à Balue d'être son ennemi, parce qu'il l'avoit plaisanté au sujet d'une Dame dont ils étoient tous deux amoureux. & dont Balue n'étoit pas favorisé; mais il nia qu'il l'eût fait maltraiter, puisqu'il lui ent été aussi facile de le faire tuer.

Le Roi nomma pour Commissaires avec Pierre La Dehors Licentié ès Loix. Thomas Triboult Sécrétaire du Roi. Maintaut Examinateur du Châtelet. & leur ordonna de consulter Morvilliers avant de prononcer le jugement. Melun fut conduit à Châteaugaillard, interrogé & apliqué à la question; & comme sur plusieurs articles qui regardoient ses conferences avec les Princes ligués, il dit qu'il s'en rapportoit au Roi, Morvilliers lui envoya les charges. Le Roi, pour toute réponse, écrivit qu'il avoit expressement défendu toute communication avec les Princes ligués. Sur cette réponse Melun fut condamné & conduit auprès du petit Andély, où il fut 23. Août exécuté. La tête n'aiant pas été enlevée du

lu prémier coup, Melun eut encore la orce de se relever, protesta de son in-10cence, retomba, & reçut le dernier coup. Il n'avoit pas pu desavouer ses jaisons avec les rebelles; mais il n'étoit pas moins digne de grace que du Lau, Poncet de Rivière, & taut d'autres coupables à qui on l'accorda dans la suite: & il l'auroit peut-être obtenue, si le Roi n'est été excité par Dammartin, qui vouloit venger ses injures particulières. & par le Cardinal Balue, qui cherchoit à perdre son bienfaiteur, dont la présence lui reprochoit son ingratitude.

Dammartin avoit alors toute la confiance de son Prince, comme nous le voyons par les Lettres qu'ils s'écrivoient dans un stile mystérieux, dont eux seuls avoient la clé. Le Roi le consultoit sur tout, & voulut, en lui confiant le commandement de l'Armée qu'on destinoit pour la Champagne, que les Maréchaux Rouault & de Loheac servissent sous lui. Dammartin profita de la faveur où il étoit pour faire casser l'arrêt rendu contre lui en 1463. Il obtint des Lettres du Roi adressées au Parlement pour la révision du procèsi Le Roi écrivit au Cardinal Balue, que Chabannes ne se sentant coupable d'aucun crime, étoit venu se présenter devant lui à Bordeaux; qu'aiant eu le choix de sortir du Royaume, de se justifier devant le Conseil Privé, ou de s'adresser au Parlement, il avoit pris ce dernier parti; mais que CharCharles de Melun, qui étoit affaire de 1468. la confiscation, avoit suprimé les pièces justificatives de l'accusé, entre autres une enquête faite par Doriole alors Conseiller, & avoit tellement intimidé les Juges, qu'ils avoient condamné Dammartin. Le Procureur-Général demanda la révision du procès, & sur ses requis-

Auflitôt que le Traité d'Angenis fut caffé.
Auflitôt que le Traité d'Angenis fut figné, le Roi exigea que le Duc de Bretagne en fit part lui-même au Duc de
Bourgogne, afin que la nouvelle ne lui

ragne en fît part lui-même au Duc de Bourgogne, afin que la nouvelle ne lui fût pas suspecte. Cependant le Héraut qui en étoit porteur, aiant passé à la Cour de France, le Duc Charles s'imagina que le Traité étoit supposé, & que c'étoir un artifice du Roi. Il ne pouvoit croire que Monsieur & le Duc de Bretagne ensient fait leur accord sans le consulter, lui qui prétendoit n'avoir armé que pour leur défense. Ce ne sut que par la voix publique & sur des Lettres particulières de ces deux Princes, que le Duc de Bourgogne sut absolu-

ment convaincu de la vérité.

Pour terminer les différends qui étoient entre le Roi & ce Prince, on avoit ouvert à Cambrai un Congrès qui fut transféré à Ham en Vermandois. Le Connétable, le Cardinal Balue & Pierre Doriole, Plénipotentiaires du Roi, alléguoient que tous les articles dont il étoit question avoient déjà été jugés par le Comte de Dunois. Les Députés du Duc sou-

foutenoient le contraire, & les disputes étoient fort vives. Ce Prince, naturel- 1468. lement présontueux, ne vouloit ni souscrire au jugement des Commissaires, nf règler sa conduite sur celle de ses alliés. Loin de se disposer à la paix, dans le tems même qu'on y travailloit dans lo Congrea, il assembloit ses troupes; deforte que le Roi ne lui fit quiter les armes, qu'en lui donnant six-vingt-mille écus d'or. Ce fut contre l'avis de Dammartin, qui, jaloux de la gloire du Roi. vouloit que pour abréger tant de conférences inatiles, & rendre le Duc plus traitable, on l'attaquat dans fon camp; mais le Cardinal Balue, nourri dans l'intrigue, persuadoit au contraire au Roi que s'il alloit trouver le Duc, il pourroit ayec la supériorité d'esprit qu'il avoit sur ce Prince, terminer toutes les difficultés dans une entrevue, & remporter plus d'avantages qu'il n'en retireroit d'une bataille gagnée.

Louis, qui n'aimoit pas à commettre au fort des armes ce qu'il espéroit de la négociation, & qui d'ailleurs n'étoit pas insensible aux éloges que Balue lui doninoit sur son habileté, tomba dans le pière le plus à craindre pour les gens habiles, qui est de croire l'être plus qu'ils ne le sont. On ne voit pas que Balue est dans cette affaire d'autre intérêt que de se rendre nécessaire. Le Duc de Bourgonne ne se prêtoit qu'avec répugnance à l'entrevue, & n'y sut déterminé que par

O 6

lean

Jean Vobrisser, un de ses Valets de chambre, qui s'étoit sans doute vendu au Cardinal, & qui sit voir combien un domestique de confiance instue dans les plus grandes affaires, sans y parostre avec éclat. Il sit plusieurs voyages auprès du Roi, & gagna son esprit, en lui persuadant que le Duc desiroit cette entrevue avec ardeur.

Avant qu'elle eût été résolue, Louis avoit pris une précaution qui fut précifément la cause du malheur qui lui arriva. Il avoit envoyé des Députés vers les Liégeois pour les engager à se révolter de-nouveau contre le Duc de Bourgogne, s'il tournoit ses armes contre la France. Le Roi, ne croyant pas que ses Agens réuffiroient si promtement dans leur commission, se contenta, lorsque l'entrevue fut décidée, de leur donner simplement avis de ce qu'il alloit faire, avec ordre de suspendre la négociation; & fans attendre leur réponse, comme s'il sut pris les mesures les plus justes, il se disposa à aller trouver le Duc. Les plus sensée de son Conseil vouluient le détourner de ce voyage, hui même fut dans de grandes perplexités à ce sujet ; mais la confiance qu'il avoit dans le Cardinal Balue l'emporta sur cout ce que la prudence pouvoit lui dicter. Le Connétable scheva de le déterminer, par une Lettre où il lui marquoit que le Duc Charles ne youloit plus avoir d'autre ami ni d'autre allie que lui, & qu'indépendamment des af•

affaires générales qu'ils pouvoient traiter .par leurs Ministres, il y en avoit de si 1468.

particulières, qu'ils ne pouvoient les décider que l'un avec l'autre. Louis, après 1. 0206. avoir recu un faufconduit de la main du

Duc, laissa le commandement de son Armée au Comte de Dammartin, & partit avec le Duc de Bourbon, le Cardinal

Balue & le Connétable pour se rendre à Péronne, n'aiant pour escorte que quatre-vingts Hommes de la Garde Ecosoi-

fe, & soixante Cavaliers.

Guillaume Bitche vint avec un Corps de Noblesse au-devant du Roi jusqu'à Athves. Le Duc alla le recevoir sur le bord de la rivière de Doing, & ils entrérent ensemble dans Péronne. Louis parut d'abord fort satisfait des honneurs qu'on lui rendit; mais il commença à concevoir des soupcons, lorsqu'il aprit que Philippe de Savoye, l'Evêque de Genève, le Comte de Romont, tous trois frères, du Lau, Poncet de Rivière, Durfé. & quelques autres qu'il avoit obligés de quiter la France, étoient dans l'Armée du Maréchal de Bourgogne, qui s'aprochoit de Péronne. Il fut allarmé de ne voir autour de lui que des ennemis ou des mécontens: il ne se crut pas en fureté dans une maison particulière où il étoit, & voulut être logé dans le châ-Cette précaution tourna bientôt contre lui-même.

Les Agens qu'il avoit à Liège, n'avoient que trop bien exécuté leur prémiè-

١

mière commission. & avoient fait soulever les Liégeois avant que d'avoir recu le contre-ordre. A peine le Roi étoit-il entré dans Péronne, qu'on aprit que les Liégeois venoient de surprendre la ville de Tongres. Ils y trouvérent leur Evêque, qu'ils conduisirent à Liège avec plusieurs Chanoines. A la prémière alte ils en tuérent cinq ou six à ses yeux, & en continuant leur marche ils en massacrérent jusqu'à seize, parmi lesquels il y en avoit un qui étoit particulièrement attaché à l'Eveque: ils le mirent en quartiers, & se les jettoient les uns aux au-

tres avec des railleries barbares.

La nouvelle en fut portée jusqu'à Péronne, & l'on ajoutoit qu'on avoit reconnu les Ambassadeurs du Roi parmi les Liégeois. On ne peut exprimer la fureur où s'emporta le Duc de Bourgogne; ce ne furent que menaces & invectives contre le Roi, qu'il traitoit de traître & de fourbe. Il fit fermer les portes de la ville, & doubler les gardes par-tout, sous prétexte de faire chercher une cassette remplie d'argent & dé bijoux, qu'on disoit avoir été perdué. Bientôt if ne dissimula plus le véritable motif, & défendit que qui que ce fût osat aprocher du Rol: à peine lui laissat-il des domestiques pour le servir. Le Duc passa le prémier jour dans des agitations & des transports extraordinaires, ne formant que des projets funestes. Tout le monde trembloit pour la vie du

Rois. & n'osoit parler au Duc. Le lendemain on tint Confeil, les uns vouloient: 1458. qu'on retint le Roi prisonnier, plusieurs, Opinoient à faire venir Monsieur . & à partager le Royaume. Ce sentiment prévalut pendant quelque tems, & le Courier étoit déjà prêt à partir; mais les plus. sages furent d'avis que le Roi étant venu sur un sauf-conduit, on devoit lui garder la foi promise, & qu'on n'y pouvoit manquer sans violer le Droit des Gens. Dans les dispositions où époit le Duc, si quelqu'un est ouvert un avis violent, le Roi étoit perdu. Ce Prince étoit dans les plus cruelles allarmes. avoit à se reprocher une perfidie; il se voyoit entre les mains d'un ennemi lu-Azment irrité; & ce qui lui donnoit mille idées funestes, il avoit devant les veux la tour où Hébert Comte de Vermandois avoit fait périr Charles le Simple en 922.

Malgré les précautions du Duc, le Roi étoit informé de tout ce qui se paffoit, & faisoit répandre de l'argent, asse de gagner tous ceux qui avoient quelque crédit sur l'esprit du Duc. Ils le portérent à la modération; on hazarda ensuite des propositions de la part du Roi. Ce Prince offroit de jurer la paix, d'obliger les Liégeois à réparer le mal qu'ils avoient fait, ou de les abandonnes.

Le Duc étoit encore trop agité pour prendre un parti. Il fut deux jours dans la fureur & l'irréfolution. Heureuse-

ment

ment pour le Roi, le Duc n'avoit avec lui dans fon appartement que Commines son Chambellan. & deux Valets de chambre, dont l'un nommé de Visen. fort honnête homme, avoit beaucoup de crédit sur l'esprit de son Mastre. Commines & lui n'opposoient que le silence à la fureur de leur Prince, de peur de l'aigrir; & lorsqu'ils le voyoient plus tranquile, ils n'oublioient rien pour le porter à la douceur. Le Duc passa la troisième nuit sans se deshabiller, se jettant sur son lit, se relevant aussitôt, se promenant par la chambre avec toute l'agitation d'un homme livré aux transports les plus violens, & partagé par mille sentimens opposés. matin il entra brusquement dans la chambre du Roi, & lui adressant la parole avec la voix tremblante & entretoupée d'un homme transporté de colère, il lui demanda s'il ne vouloit pas signer le Traité de paix qu'on lui présenteroit. Le Roi, à qui l'on avoit fait dire de tout accorder, sans quoi il se mettroit dans le plus grand péril, répondit qu'il le signeroit. Le Duc lui demanda ensuite s'il ne vouloit pas venit avec lui à Liège pour punir la rebellion des Liégeois, & venger leur Evêque qui étoit de la Maison Royale Le Roi dit, que lorsque la paix seroit jurée, il iroit à Liège avec tel nombre de gens que le Duc voudroit. Le Duc fit aussitôt ap-24 Odob-porter le Traité de paix & la vraie

Croix, que Louis XI. portoit ordinairement avec lui. La paix fut jurée; elle 1468. fut dans l'instant annoncée à toute la ville, & les réjouissances succédérent à la consternation.

Philippe de Commines fait entendre que ce fut lui qui donna au Roi l'avis d'accorder tout ce que le Duc exigeroit, & dit positivement qu'il ne contribua pas peu à leur réconciliation, & que le Roi l'avouoit publiquement. dit encore que ce Prince avoit chargé un homme de distribuer quinze-mille écus dans la Maison du Duc, & que le dépositaire de cette somme ne s'acquita pas trop fidèlement de sa commisfion.

Tous les articles qui avoient été discutés dans les conférences de Ham, ceux des Traités d'Arras & de Conflans font décidés ou rapellés dans celui de Péronne. Il est dit qu'ils seront exécutés dans tous leurs points, & principa-lement à l'égard de ce qui a été accordé au Duc de Bourgogne; que tous les alliés de ce Prince. & nommément le Duc de Savoye & ses trois frères seront compris dans ce Traité; que rien ne pourra préjudicier à l'alliance qui est entre le Roi d'Angleterre & le Duc de Bourgogne; que si le Roi revient contre son serment, il sera déchu de tous droits de Souveraineté sur les Terres du Duc de Bourgogne, qui demeurera quite de la foi & hommage; que si au contraire

- traire le Duc romt le Traité, toutes 1468. ses Terres & Seigneuries relevant de la Couronne, seront confisquées au profit du Roi; que Charles de France, frère du Roi, remettra le Duché de Normandie, & aura pour appanage les Provinces de Champagne & de Brie; que ces articles ainsi arrêtés, le Duc fera hommage au Roi pour tout ce qu'il tient de lui. On convint encore que tout ce qui avoit été pris de part & d'autre seroit resti-tué, & que les choses seroient remises dans l'état où elles étoient avant la guerre. Le Duc de Bourgogne n'oublit rien pour terminer par ce Traité tous les différends qu'il avoit avec le Roi. & pour prévenir ceux qui pouvoient nattre dans la Tuite.

Louis cédant à la nécessité, accordà tout pour sortir du péril où il s'étoit engagé par son imprudence, & sacrifia les Liegeois. Je ne crois pas qu'on puisse justifier sa conduite à leur égard. Commines même étoit si peu persuadé de la bonne-foi de ce Prince, qu'en parlant des ôtages qu'il offroit pour la fureté du Traite, il n'a pu s'empêcher d'ajouter: Ceux qu'il nomma s'offrirent bautement, je ne sai s'ils dissient ainsi à part, je me doute que non: & à la-vérité, je crois qu'il les y est laisses. Quelle idée doit-on avoir de ce Prince après un tel jugement porté par un Ecrivain qui d'ailleurs lui est favorable? Je ne m'arrête point à réfuter les fautes de Varillas, qui a pris DOUT

pour autant de Traités conclus à Péronne, de simples commissions données 1468. pour l'exécution de plusieurs articles.

Le Roi dépêcha des Couriers pour donner avis de ce Traité à ses principaux Officiers; il écrivit en particulier au Comte de Dammartin, pour lui marquer qu'il alloit à Liège avec une partie des Compagnies d'ordonnance, & qu'il vouloit que le reste de son Armée sût congédié. Dammartin reçut la Lettre du Roi avec respect, mais il jugea que son devoir même devoit l'empêcher d'obéir. Le Roi lui récrivit pour le louer de son zèle, lui réitera l'ordre de choifir ceux qui devoient l'accompagner à Liège, & de congédier le reste; ejoutant qu'auflitôt que cette affaire seroit terminée, il s'en retourneroit en France : & que le Duc avoit plus d'envie de le voir parti, que lui-même n'en avoit de s'en aller.

Le desir d'aller à Liège que le Roi montroit dans sa Lettre, ce qu'il disoit du Duc, la sarisfaction qu'il affectoit, tout cela parut trop peu vraisemblable à Dammartin, pour ne lui être pas suspect. Il jugea que le Roi avoit été obligé de communiquer sa Lettre au Duc, qui avoit fait accompagner le Courier par un homme à lui. Dammartin charges cet homme de dire à son Mastre:

9. Qu'il pouvoit être sur que si le Roi par me le viendroit guerir, & qu'on joue-roit

" roit au Pays du Duc un semblable jeu 1468. , qu'il vouloit jouer au Pays de Liège; " que la France n'étoit pas auffi dé-

" pourvue de gens de bien, qu'il pou-

voit se l'imaginer ".

Le Duc ne laissa pas d'être frappé de ce discours. Le Roi avoit à-la-vérité arboré la croix de Bourgogne: mais il étoit à la tête d'un Corps de troupes considérable qui étoit venu le joindre: il avoit avec lui le Duc & le Cardinal de Bourbon, le Connétable, la Tremouille, & plus de quatre-cens lances, avec une grande partie de sa Maison. C'étoit ainsi qu'il marchoit, pour punir un crime dont il étoit complice, ou plutôt l'au--teur.

Comme les remparts de Liège étoient détruits & remplissoient les fossés, les habitans réduits au désespoir rassemblerent leurs milices, & ne comptant plus que sur leur courage, se préparérent à

vendre chèrement leur vie.

: 4

L'Armée de Bourgogne s'étant aprochée de la ville, le Duc tint Conseil. :Quelques-uns proposérent de renvover une partie des troupes, attendu que la place n'étoit pas en état de défense; mais le Duc rejetta cet avis, parce que le Roi paroissoit l'appuyer, & qu'il lui étoit toujours suspect, Le Duc vit bientôt par la rélistance qu'il trouva, qu'il avoit eu raison de ne pas méprifer ses ennemis en comptant trop sur ses forces. Le Maréchal de Bourgogne eut ordre de marcher en avant, & de tâcher de furprendre la ville. Les Liégeois allérent à sa rencontre, & furent repoussés: leur Evêque profita de cette occasion pour se sauver chez les Bourguignons d'autres prétendent qu'il fut député de la part des Liégeois pour siéchir le Duc; mais que ce Prince ne voulut pas l'écouter & le retint, craignant pour sa vie

s'il le laissoit retourner.

Il y avoit dans la ville un Légat du : Pape, qui avoit été envoyé nour concilier les esprits. Ce Légat nommé Onuphrius, loin de remplir sa mission, avoit encore animé les Liégeois contre leur Evêque, dans l'espérance de se faire élire à sa place; mais le succès ne répondant pas à ses desseins, il essaya de se sauver, & comba entre les mains des Bourguignons. Le Duc fit dire à ceux qui l'avoient pris, qu'ils le traitassent comme ils le jugeroient à propos, pourvu qu'il ne parût pas en avoir connoilfance. Les foldats, au-lieu de suivre les intentions du Duc, prirent querelle à ce sujet, & vinrent le trouver. Le Duc, ne pouvant plus alors ignorer le carace, tère du prisonnier, le fit relacher. &; fit une sévère reprimande aux soldats.

Le Maréchal de Bourgogne, enivré du petit avantage qu'il avoit eu, crut n'avoir rien à craindre d'un Peuple mal discipliné; mais les Liégeois, à la faveur d'une nuit où le Maréchal n'étoit pas sur ses gardes, fondirent sur sa trous

pe,

pe, y jettérent l'épouvante, & taillé-1468, rent en pièces huit-cens hommes, dont il: y avoir cens hommes d'armes. Les Bourguignons s'étant ralliés à la pointe du jour, poussérent à leur tour les Liégeois, qui regagnérent leur ville. Jean de Vilette, leur meilleur Capitaine, fut blessé à cette sortie, & mourur deux

ioure après.

La prémière nouvelle de cette action fut, que le Maréchal avoit été absolument défait. Le Due défendit de parler au Roi de cet échec, marcha pour réparer le défordre, & vit que la perte n'éroit passansis grande qu'on l'avoit faite. Cependant son Arméé soussirent extrêmement, & manqueit de vivres. Il y avoit deux jours que ceux de l'avant-garde étaient sans pain, les troupes évoient au bivouac par des pluies continuelles, & les allarmes se succèdent sans interruption.

La nuit du so au 27 Octobre les affices firent une vigoureufe fortie, & attaquérent en même tens le quartier du Roi & celui du Due. La furprife, les cris & les ténèbres jettérent d'abord l'épauvante parmi les affiégeans. On combattoit au hazard, fans favoir à qui l'on avoit affaire. Le Due accourut, raffura fes troupes, & chargea l'ennemi; mais comme il combattoit avec plus d'impétuofité que d'ordre, la victoire étoit fort incertaine, lorsque le Roi arriva & força les Liégeois de rentrer dans la ville. Com-

Commines dit à cette occasion, en comparant les qualités militaires de ces deux Princes: Le Duc de Bourgogne n'avoit point faute de bardiesse, mais bien aucunes fois faute d'ordre; & à-la-vérité il ne tint point, à l'heure que j'ai parlé, si bonne contenance que beaucoup de gens elssent bien voulu, pour ce que le Roi y étoit pré-fent: & prit le Roi paroles & autorité de commander.... & à ouir sa parole & voir sa contenance, sembloit bien, Roi de grande vertu & de grand sens, & qu'autrefois se suit trouvé en telles affaires. Le lendemain le Roi & le Duc vinrent se loger dans les fauxbourgs. Les maisons de ces deux Princes n'étoient féparées que par une grange, où le Duc mit trois-cens hommes d'armes pour veiller sur le Roi avecautant de soin que sur les ennemis.

La vigoureule défense des Liégeois commençoit à faire douter du succès du siège. Le Duc de Bourgogne avoit toujours des soupçons contre le Roi, & Louis craignoit que le Duc, lui imputant le malheur de cette entreprise, ne lui fit un mauvais parti. Ces Princes avoient jure la paix, & n'avoient pu s'inspirer de consiance. Cependant, comme les assiégés ne faisoient plus de sorties, on jugea qu'ils étoient fort affoiblis, ou qu'ils se ménageoient pour soutenir l'assaut. Le Duc ordonna que tout fût prêt pour le donner le matin du Dimanche 30 Octobre, & qu'au signal d'un coup de canon la ville fût affaillie par deux

1468

1468.

deux côtés opposés. Les ordres ainsi donnés, le Duc se desarma, ce qu'il n'avoit pas fait depuis qu'il étoit devant la place; il sit aussi desarmer ses troupes, pour les rafraschir & les faire reposer

jusqu'au signal.

Les Liegeois, voyant que leur salut ne dépendoit plus que d'un coup de désespoir, choisirent fix-cens hommes déterminés du Pays de Franchemont. Il fut résolu que vers minuit ils' sortiroient par les brêches, & attaqueroient en même tems le logement du Roi & celui du Duc, où ils devoient être conduits par les hôtes de ces Princes qui étoient du complot. L'entreprise fut d'abord assez bien conduite. Si le projet eût été exactement suivi, le Roi & le Duc auroient été surpris & massacrés dans leurs lits: mais les trois-cens hommes d'armes qui étoient dans la grange entre les deux logis étant sortis au prémier bruit; les Liégeois, au · lieu d'aller directement à la chambre des Princes, voulurent forcer la grange. L'allarme se répandit, le Duc n'eut que le tems de prendre une épée & une cuirasse pour se mettre en défense. Le Roi en fit autant de son côté. Les Liégeois s'efforçoient d'entrer, les gardes les reponssoient; l'ardeur étoit égale de part & d'autre, & le combat fanglant. La défiance continuelle où le Duc étoit à l'égard du Roi, étoit encore augmentée par les cris qu'il entendoit. Les uns crioient vive le Roi, les

les autres vive Bourgogne, & les autres vive le Roi & tuez. Ces deux Princes ignoroient réciproquement le fort l'un de l'autre, & combattoient chacun à la tête de fes gardes. Ils se rencontrérent enfin tout couverts de fang & entourés de morts, combattirent ensemble, & re-

poussérent les ennemis. Lorsque le caime fut un peu rétabli. le Duc fit rallier ses troupes, & donna ordre qu'on se préparât à donner un asfaut général à la pointe du jour. Apparemment que le Roi ne s'étoit pas trouvé au Conseil où l'assaut avoit été résolu; car aussitôt qu'il fut rentré chez lui, il fit venir quesques Officiers du Duc qui avoient affisté à ce Conseil, & leur en demanda le résultat. Sur le compte qu'ils lui rendirent, il leur dit qu'il n'auroit pas été d'avis qu'on hazardat l'asfaut, & appuya son sentiment de raisons assez fortes. Ceux-ci, qui desiroient qu'on reçût les Liégeois à composition, ou du moins qu'on différât l'assaut dont ils craignoient les suites, vintent rendre compte au Duc de l'avis du Roi, & de leurs propres craintes, qu'ils détaillerent, en les mettant toujours sur le compte du Roi, de peur de s'attirer la colère de leur Prince, s'il les ent soupconné de parler d'après leur propre fentiment. Le Duc, s'imaginant que le Roi ne desaprouvoit l'assaut que pour favoriser les Liégeois, dit à ses Officiers; qu'il étoit résolu de le donner à Tome I. l'heu1468.

l'heure marquée, & que le Roi pouvoit, en attendant l'évenement, se retirer à Namur. Quoique le discours du Duc sût assez offensant, le Roi n'en parut pas plus ému, & répondit simplement qu'il se trouveroit avec les autres. Il pouvoit se retirer, mais la valeur lui étoit naturelle; & quoiqu'il n'aimât pas la guerre, il n'évita jamais le béril.

Le lendemain on donna l'assaut. Les Bourguignons commencérent l'attaque. On ne trouva pas grande réliftance, les habitans n'étoient pas même sur leurs gardes, & s'imaginoient que la solemnité de ce jour-là, qui étoit un Dimanchè, empêcheroit de donner l'assaut, D'ailleurs la plupart des Liégeois s'étoient sauvés avec leurs meilleurs effets dans les Ardennes, où ils périrent presque tous de froid & de faim. Les femmes, les vieillards, & tous ceux qui n'avoient pu prendre la fuite, s'étoient réfugiés dans les Églises. Il n'y eut point d'asyle sacré; mais comme personne ne le mit en défense, le soldat se borna au pillage. Le Roi entra au petit pas dans la ville à la tête de ses trois-cens Hommes d'armes & des Officiers de sa Mai-Le Duc vint le recevoir . le conduisit au Palais, & le quita pour aller sauver la principale Eglise, où les soldats vouloient entrer malgré la fauvegarde. Le Duc eut lui-même tant de peine à se faire obeir, qu'il fur obligé

la

de tuer de sa main un soldat pour contenir les autres, & fauver l'Eglise du 1468. pillage. Il revint alors trouver le Roi. qui avoit déjà diné. Ces Princes s'embrassérent. Le Roi donna de grands éloges au Duc, qui en parut très flaté. Le jour suivant on relut le Traité de Réronne. Le Duc aiant voulu v faire comprendre d'Urfé, du Lau & Poncet de Rivière, le Roi répondit qu'il y consentiroit, pourvu que le Duc sit la même grace au Comte de Nevers & à Crov. Le Duc ne répondit rien ; le Traité fut confirmé sans y rien changer, & le Roi partit. Le Duc l'accompagna jusqu'à une demi-lieue; & lorsqu'ils se séparérent, le Roi lui demanda ce qu'il voudroit qu'il fit, si Charles de France ne se contentoit pas du partage qu'on lui accordoit. Le Duc répondit qu'il s'en rapportoit à eux, & qu'il ne lui importoit, pourvu que Monfieur fût content. Le Roi sut bientôt se prévaloir de cette réponse.

Si l'assaut ne fut pas meurtrier, les suites n'en furent pas moins affreules. Le Duc fit nover ou massacrer les prisonniers fans distinction d'âge ni de sexe; & le jour qu'il partit de Liège il y fit mettre le feu, repaissant ses yeux de ce spectacle barbare. Tant d'horreurs n'asfouvirent point encore sa vengeance, il entra dans le Pays de Franchemont, mettant tout à feu & à sang. Ceux qui échappérent à sa fureur, s'enfuirent dans les Bois, où ils périrent par la faim & par

- la rigueur de l'hiver, qui étoit si violent 1468. qu'on étoit obligé de rompre à coups de hache le vin qu'on distribuoit aux soldats.

Pendant que le Roi étoit devant Liège, il aprit que les Anglois projettoient une descente en Guyenne ou en Poitou. Il écrivit aussitôt à la Rochefoucault d'assembler la Noblesse, ce qui empêcha

les Anglois de paroître.

Le Roi étant arrivé à Senlis manda le Parlement, la Chambre des Comptes, les Généraux des Finances, & leur fit part de ce qui s'étoit passé à Péronne: il fit lire ensuite le Traité qu'on y avoit fait, & donna une Ordonnance pour faire punir sévèrement, & même de peine capitale en cas de récidive, ceux qui parleroient mal du Duc de Bourgogne. La Chronique dit que le même jour le Roi se fit apporter les pies, les geais & autres oiseaux privés, avec les noms de ceux à qui ils appartenoient; & la Tradition est, que c'étoit parce qu'on leur avoit apris à dire Péronne. Louis vouloit, pour l'honneur de sa parole, ratifier le Traité; mais tout ce qui pouvoit lui en rapeller l'idée, ne lui en étoit pas moins odieux.

28. Nov. Le Comte de Dunois mourut cette année avec la réputation de brave Soldat, de grand Capitaine, de zèlé Francois, & d'Honnête-homme. Il fut inhumé à Cléri auprès de Marie d'Harcourt sa seconde femme. Sa postérité s'est longrems

tems conservée sous le nom de Ducs de -Longueville, & a fini dans l'Abbé d'Or- 1468. léans. Cette Maison a toujours eu le rang immédiatement après les Princes du Sang.

Tout ce qui a rapport au Commerce ne pouvant être trop remarqué, je ne dois pas oublier de dire que Pierre Doriole envoya cette année un Mémoire au Roi, pour lui représenter qu'il falloit maintenir la défense de laisser entrer des Epiceries dans le Royaume par la voie des Etrangers. Il soutint que la position de la France devoit rendre la Marine de ce Royaume excellente; qu'elle avoit déjà assez de vaisseaux pour le Commerce; & qu'elle pouvoit gagner quatre-censmille écus, que les Vénitiens emportoient du Royaume par le débit de leurs Epiceries. On proposoit encore un projet pour faire descendre les Laines, les Huiles & autres Marchandises à Bordeaux. & les transporter delà en Flandre & en Angleterre.

Par une autre Lettre Doriole rendit compte au Roi des désordres d'une troupe de Vagabonds sortis de l'Egypte. & connus sous le nom de Bohémiens. Ils avoient obtenu sous le règne précédent des Lettres pour être soufferts en France, & leur nombre s'étoit considérablement augmenté. Ils avoient un Chef & une espèce de Police entre eux, qui ne servoit qu'à mieux assurer leur bri-. gandage. On les accusoit d'avoir volé;

depuis un an plus de quatte-mille macs d'argent, qu'ils remettoient à des Chan-1468. geurs attitrés dans certaines villes. Onen fit pendre plusieurs. Depuis on les a souvent distipés, & on les a vu renastre. Sur la fin de certe année, le Roi passa quelques jours à Loches. Etant dans l'Eglise de Notre-Dame, il demanda aux Chanoines de qui étoit le tombeau qu'il voyoit au milieu du chœur. Ils lui dirent que c'étoit celui d'Agnès Sorel, & ajoutérent par une basse adulation, & croyant flater le ressentiment du Roi; que ce tombeau les incommodoit, & qu'ils le prioient de leur permettre de le changer de place. Louis indigné de l'ingratitude de ces Pretres, qui ne subfistoient que par les bienfaits d'Agnes Sorel, repondit qu'il y consentoit, pour vu qu'ils rendissent tout ce qu'elle leur avoit donné. Les Chanoines se retirerent sans repliquer.

Louis XI. aiant termine ou suspenda

1469. par le Traité de Péronne ses différends

Pâques le avec le Duc de Bourgogne', tourna son
attention sur le Roi d'Arragon, & cheroha à fomenter les troubles de Catalogne, de peur que ce Prince ne vint l'inquiéter au sujet du Rouffillon & de la
Cerdagne. Depuis que les Catalans a-

Cerdagne. Depuis que les Catalans à voient apellé la Másson d'Anjou à leur secours, le Duc de Calabre faisoit la guerre en Catalogne avec différens succès, & bloquoit Gironne, n'étant pas en

état d'en former le siège; mais le Roi lui

aiant fourni un renfort de quatre-mille. francs-archers, sous le commandement des Comtes Dauphin & de Boulogne, du Sire d'Allègre, de Taillebourg & de St. Gelais, le Duc emporta Gironne, se rendit mastre de presque tout le Pays, & marcha à Barcelonne.

1469.

Février.

Quelqu'interêt que le Roi d'Arragon prît à la Catalogne, il étoit encore plus occupé du dessein de réunir la Castille & fes Etats par le mariage de Ferdinand fon fils avec l'Infante Isabelle sœur d'Henri IV. Roi de Castille. Les Castillans étoient partagés entre le frère & la

fœur.

Pour connoître l'origine de ces divifions, il faut se rapeller que Henri, après avoir répudié Blanche de Navarre sa prémière femme, sous prétexte qu'elle étoit stérile, avoit épousé Jeanne de Portugal. L'opinion publique accu-foit Henri d'impuissance. On prétendois que desirant avoir des enfans pour étouf fer les cabales que l'espérance de sa suc cession faisoit déjà naître en Castille, if avoit engagé sa seconde femme à recevoir dans Ion lit Bertrand de la Cueva, qu'elle y avoit confenti, & que cet adultère politique avoit donné naissance à la Princesse Jeanne de Castille. La Cuéva fut fait Comte de Lédelma, & comblé de biens: en effet, après le secret important qui lui avoit été confié, il ne devoit attendre que la plus haute fau veur ou la mort. Si le fait est vrai la P 4 Rei-

Reine Blanche n'auroit été répudiée que 1469. pour n'avoir pas eu la même complaisan-

ce que Jeanne de Portugal.

Ouoique Henri eût fait reconnoître l'Infante Jeanne pour sa fille, l'Archevêque de Tolède, le Duc de Médina Sidonia, le Comte d'Arcos & les prin-cipales Villes formérent en faveur d'Isabelle un puissant parti, dans lequel ils engagérent la Cour de Rome. Henri fut obligé de reconnoître sa sœur pour son unique héritière. Le Légat du Pape releva de leur serment ceux qui l'avoient prêté à la Princesse Jeanne; & fur la promesse que le Roi d'Arragon lui fit de lui donner l'Archevêché de Montréal en Sicile, il engagea Isabelle à donner sa parole d'épouser le Prince Ferdinand d'Arragon, qui se faisoit nommer Roi de Sicile.

Henri ne vouloit pas consentir à ce mariage. D'un autre côté, le Grand-Mastre de St. Jaques, le plus puissant Seigneur d'Espagne, avoit entrepris de marier Isabelle avec Alphonse Roi de Portugal qui étoit veuf, & la Princesse Jeanne de Castille avec Dom Juan Infant de Portugal, à condition que le Prince qui nastroit du mariage d'Isabelle auroit la Castille, & que si elle mouroit sans enfans, les deux Couronnes passe roient sur la tête de l'Infant de Portugal.

Louis XI. attentif à tous les différens intérêts de ces Princes, en avoit de particuliers, qui leur étoient contraires.

Comme

Comme il n'avoit point encore d'enfans males, il fongeoit à marier son frère; & 1469. ne voulant point de l'alliance du Duc de Bourgogne, il avoit jetté les yeux fur la Princesse Isabelle.

Pendant que la Cour de Castille étoit le centre des négociations de tant de Princes', la Navarre étoit divisée par les factions de Grammont & de Beaumont. Le Connétable Pierre de Péralte avoit fait tuer l'Evêque de Pampelune. Les Btats de Navarre demandoient au Roi justice de cet attentat. Le Comte & la Comresse de Foix, dont le fils Gaston Phœbus avoit épousé Madelaine de France, sœur de Louis XI. se joignoient aux États d'un Royaume qui devoit leur appartenir, & le plaignoient que le Roi d'Arragon aliénoit les domaines de Navarre.

Louis n'étoit pas en état de pacifier la Navarre, tant qu'il n'auroit pas affermi la paix en France; ce qu'il ne pouvoit faire, qu'en ramenant son frère auprès de lui. Il n'épargnoit rien pour y réussir, & pour gagner tous ceux qui pouvoient y contribuer. Il leva les défauts obtenus en Justice pendant la guerre contre le Duc de Bretagne & contre ses sujets, & donna main-levée de toutes les failles faites fur eux. Il donna des terres & des pensions au Duc de Bourbon, au Sire de Croy, au Connétable; il combla de présens les Ambassadeurs de Bourgogne, & six enrégistrer le Trai-Pr

té de Péronne. Louis ignoroit que le 1499. plus fort obstacle à ses dessens étoit la perfidie du Cardinal Balue, qui trabissoit da consiance, & dont le hazard découvrit les manœuvres.

Four faire comostre ce Ministre, il faut rapeller ici son origine, & par quelles voies il s'éleva à une faveur qu'il méritoit peu par ses talens, & dont il fut toujours indigne par ses vices. Balue avoit plus de finesse dans l'esprit que d'élévation: souple, adroit, plus faux que politique, plus propre à l'intrigue qu'à la négociation, il s'attachoit moins à persisader qu'à séduire. A l'égard du cœur, il n'avoit aucune vertu, & il ne lui manquoit que l'hypocrifie pour avoir tous les vices; le scandale de ses mœurs l'en

avoit préservé.

Il naquit en 1421, au bourg d'Angle en Poitou, dans une condition très oblicure. On le croit communément fils d'un Tailleur ou de Mennier. Il embrassa l'Eeat Ecclésiastique, & s'attacha à Jaques Juvénal des Ursins, Evêque de Poitiers, Ce Prélat, done il avoit surpris la consiance, le fit son Executeur Testamentaire. On prétend que Balue détourna les meilleurs effets de la fuccefilon: s'il étoit innocent, il avoit de moins mérité qu'on le soupgonnât. Après la most de l'Evêque de Poitiers, il entra auprès de Jean de Beauveau Evêque d'Angers, & le suivit à Rome en 1462. Beauveau lui donna plusieurs Canonicats, dont Balue fai-

faifoit un commerce scandaleux, qui indisposa contre lui le Chapitre d'Angers. A fon retour de Rome il s'attacha à la Cour, on y parla bientôt de son habile té, & l'on s'embarrassoit assez peu de ses mœurs. Le Roi le fit Conseiller au Pariement, l'honora de sa confiance. & lui donna l'administration du Collègé de Navarre, des Hôtels-Dieu, Maladreries, Aumôneries, & la disposition des Bénéfices Royaux. C'est ce qui a fait dire à quelques Ecrivains, que Balue avoit été Grand-Aumonier, quoique cette dignité ne fût pas alors connue en France \*. La reconnoissance qu'il devoit à Beauveau; ne l'empêcha pas de se brouiller avec lui au fujet de la Trésorerie de l'Eglise d'Angers, à laquelle ils prétendoient tous deux, & que Balue emporta. L'année suivante il fut fait Evêque d'Evreux; & quelques jours après son sacre il fut attaqué & blessé la nuit en sortant de chez une femme d'une réputation sufpecte. C'étoit peut-être celle dont Charles de Melun parle dans son interrogatoire. Depuis cette avanture le nouveau Prelat se livra aux affaires. Le Roi l'emi ploya dans toutes celles qui se présentérent, l'éleva à la plus haute faveur, & jamais Ministre n'en a tant abusé. Ogoiqu'il cut de l'esprit, il tomba dans come ivresta

Geoffroi de Pompedour est le prémier qui ais été qualifié Grand-Auménier en 1426, sous le 18gue de Charles VIII.

ivresse où la fortune plonge ordinairement ceux dont elle a passé les espérances. Balue croyoit ses talens universels. & se piquoit particulièrement de ceux zui n'étoient pas de son état. Il aimoit à paroître à la tête des troupes. Dammartin le voyant un jour en rochet & en camail faire une revue, dit au Roi: ,, Sire, " je vous suplie de m'envoyer à Évreux , ordonner des Prêtres, puisque l'Evê-, que vient ici passer des Soldats en re-, vue." Les Courtisans ne cherchoient que les occasions de lui donner des ridicules; espèce de vengeance qu'ils crovent prendre des Favoris, & qui prouve la faveur sans la faire perdre. Balue faifoit tous les jours de nouvelles épreuves de la sienne: il entreprit de dépouil-Ier Beauveau de l'Eveche d'Angers, pour s'en faire revêtir. Il oublia qu'il avoit été son domestique, qu'il lui devoit sa fortune, ou plutôt il ne s'en fouvenoit que trop; & sa haine étoit d'autant plus violente . qu'elle avoit sa source dans l'ingratitude.

Ce projet étoit extrêmement difficile, il devoit nautrellement échouer; &
quoique Balue y ait réusii, il falloit être
aveuglé par l'ambinion pour oser l'entreprendre. Il étoit nécessaire que Beauveau donnât sa démission, ou qu'on lui
stit son procès. Ce Prélat refusoit de se
démettre, & il étoit sans reproche. On
ne pouvoit le trouver coupable, snais
on le condamna. Son Chapitre, avec

qui

qui il étoit en procès, se prêta à la vexation. Balue fit entendre au Roi, que la fidélité de Beauveau étoit suspecte; que l'Evêché d'Angers étant contigu à la Bretagne, il étoit de l'intérêt de l'Etat d'y avoir un homme fur; on forma plusieurs accusations calomnieuses contre ce Prélat. Le Roi écrivit à Rome. & le Pape surpris ou gagné donna une Bulle, par laquelle Beauveau fut interdit, excommunié, privé de son Evê-ché, & condamné à se retirer dans le Monastère de la Chaise-Dieu. Balue fut aussitôt nommé Evêque d'Angers à la recommandation du Roi. Beauveau vou-Jut se pourvoir au Parlement: mais Louis XI. qui peu d'années auparavant avoit déclaré par un Edit solemnel qu'il n'appartenoit qu'au Parlement de Paris de connoître du possessoire des Bénésices Royaux, & qu'il devoit être jugé avant le pétitoire, défendit à la Cour par une Lettre de cachet de connoître de cette affaire, dont la connoissance n'appartenoit, disoit-il, qu'au Pape.

Les Princes s'attachent par leurs propres bienfaits à leurs créatures. Louis XI, se prévint tellement en faveur de Balue, qu'il prenoit ses intérêts en toute occasion. Ce Prince récommanda dans une Lettre particulière à Jean Beaumont Sieur de Bressiure, Lieutenant-Général & Sénéchal de Poitou, de faite rendre à Balue tous les biens dépendans de l'Abaïe de Bourgeuil, dont il ve-

מ .

noit

P 7

noit d'être pourvu; car c'est, dit le Roi. 1469. un ben diable d'Eveque pour à cette beure, je ne sai ce qu'il sera à l'avenir. n'en fut que trop instruit. Après lui avoir donné les Abaïes de Lagni, de St. Thierry, de Fécamp, il voulut lui procurer le Chapeau de Cardinal.

Louis avoit traité jusques-là Paul II. avec assez d'indifférence. Le Pape, qui devoit être plus que satisfait de la Lettre de cachet que le Roi avoit envoyée au Parlement au fuiet du procès de Beauveau, résolut de tirer encore un meilleur parti de la passion de ce Prince pour son favori. Il fit dire à Balue que l'Eveque d'Arras n'avoit obtenu le Chapeau que par l'abolition de la Pragmatique; que l'affaire n'étoit pas encore terminée; & que ce n'étoit qu'en consommant cet ouvrage, qu'il pourroit pré-

tendre au même honneur.

Balue n'oublia rien pour persuader au Roi de faire ce que le Pape desiroit: il obtint des Lettres, portant la supression totale & absolue de la Pragmatique, & alla au Parlement pour les faire enrégistrer. Il y trouva une résistance à laquelle il ne s'étoit pas attendu. Les Magistrats, inaccessibles à l'ambition ou à la crainte, ne consultérent que leur devoir, & refusérent l'enrégistrement. Balue, étonné du refus, osa menacer le Procureur-Général St. Romain que le Roi le priveroit de sa charge. Celui-ci répondit avec liberté, que le Roi pouvoit le

déponitier de la charge done il l'avoit honoré, mais qu'il ne l'obligereit famais à trahir ce qu'il devoit à l'Etat & lui même. Il reprocha ensuite à Balue coute si conduite, qui offensoit à la fois la Réligion, l'Etat & les Mœurs. Le Parlement soutint avec vigueur tout ce que le Procureur-Général avoit dit, & se se cette fameuse Remontrance ; imprimée en plusieurs endroits, qui peint les mœurs de Rome de ces tems-là, & l'état de la France.

Balue n'aiant pu obtenir du Parlement l'enrégiftrement de l'abolition de la Pragmacique, la fit enrégiftrer au Chât télet; mais l'Université fignissa au Léges fon opposition & son apel au Conclet, & fit la même déclaration au Châtelet. Paul II. pour reconnoître les services de Balue, loi donna le Châpeau. Le Pape ne dissimula pas dans la suite qu'il y avoit été comme forcé, & qu'il n'is gnoroit pas ses mœurs dépravées.

Balue continua d'être employé par le Rei dans les affaires les plus importan-

tes,

P Quelques Auteurs se trompent en datant ce monument de l'an 1451, il est de 1467, puisque l'article quarante-hait parle du Pape Pre II. comb me étant mont. St l'article dix-sept dit que la Pragmatique avoit subsisté environ vingt-trois ans as qu'ellé étoit abolle depuis quarte ans. L'erreur vient de ce que l'on ne fait pas attention que la Pragmatique ne sut d'abord abolle qu'avec des exceptions, & que ce ne sut que quelques années après que le Roi résolut, par les conseils de Balue, de l'abolir purement de simplement.

tes. & le gouverna pendant quelque tems avec un empire absolu. Ce fut lui 1469. qui entraîna le Roi à Péronne; ce futlà que ce Ministre ingrat & perfide se vendit au Duc de Bourgogne, & l'instruisoit des affaires les plus secrettes. On va voir comment la trahison sut décou-

verte. Louis avoit retiré du service de Charles son frère Guillaume d'Haraucourt, Evêque de Verdun; il l'avoit comblé de biens. l'avoit admis dans son Conseil. & sollicitoit pour lui un Chapeau de Cardinal. Balue & d'Haraucourt liérent ensemble une amitié étroite, si toutefois ce n'est pas en profaner le nom, que de le donner à l'union de deux hommes si peu dignes d'inspirer & de connoître ce sentiment. Unis par les mêmes vices & les mêmes intérêts, ils ne songeoient qu'à se rendre nécessaires, en empêchant la réconciliation des

deux frères. Le Roi faisoit proposer à Monsieur de prendre en appanage la Guyenne aulieu de la Champagne & de la Brie; le Duc de Bretagne & Odet Daidie travailloient de bonne foi à cet accommodement. & Monsieur étoit prêt de l'accepter. Le Traité de Péronne portoit qu'il auroit la Champagne & la Brie; mais le Duc de Bourgogne n'y avoit fait insérer cet article, que pour avoir un passage libre de Flandre en Bourgogne; & il avoit depuis déclaré formellement

lement au Roi en le quitant, qu'il luiseroit indifférent de quoi fût composé 1469. l'appanage, pourvu que Monsieur fût content. Balue & d'Haraucourt entreprirent de persuader au Duc de Bourgogne, qu'il étoit de son intérêt de rompre cette négociation, & lui écrivirent une Lettre dont ils chargérent un nommé Belée.

Belée, à qui on avoit recommandé le plus grand secret, mit ses instructions dans la doublure de son pourpoint & partit. Le soir même, en arrivant à Clave, il fut rencontré par deux hommes de la Compagnie du Sénéchal de Guyenne. Sur plufieurs questions qu'ils firent à Belée & à son air embarrassé. ils le prirent pour un espion, le fouillérent, trouvérent la Lettre, & le conduisirent le lendemain à Amboise. Belée fut interrogé, & reconnut la Lettre. Elle portoit en substance, que le Roi devoit envoyer incessamment Navarot d'Anglade en Bourgogne, pour informer le Duc de l'accord fait avec Monsieur: on avertissoit en même tems le Duc. qu'en lui marquant beaucoup de déférence, on cherchoit à le rendre suspect à Monsieur; qu'il n'avoit point d'autre parti à prendre, que de demander l'exécution du Traité de Péronne; qu'il falloit engager Monsieur à passer à la Cour de Bourgogne, parce qu'on seroit tou. jours en état de faire la loi à la France, tant qu'on seroit mastre de sa personne; 1. que

eue les Comtes de Foix & d'Armagnac 1469- étoient prêts à se déclarer; que le Duc de Bourbon ne cherchoit qu'une occafion, & que le Connétable seroit d'autant plus facile à gagner, qu'il n'ignoroit pas qu'il étoit suspect au Roi. La même Lettre domoit avis au Duc d'éloigner d'auprès de lui trois personnes que le porteur lui nommeroit, & qui in-Aruisoient le Roi de tout ce qui se pas-Kit en Bourgogne; qu'il eut soin de faire fortifier & munir Abbeville, Amiens & St. Quentin; que le Comte de Warwic étoit arrivé à Calais, & que le Roi étoit très bien avec toute la Maison ' d'Anjou & le Duc de Bretagne. & d'Haraucourt n'oublioient rien de tout ce qui pouvoit indisposer le Duc de Bourgogne contre le Roi, & rompre les meseres prises pour la paix.

En conféquence de la déposition de Belée, on manda le Cardinal & l'Evêque de Verdan. Ils vinrent avec confiance; & sans soupçonner le motif de tet ordre, ils furent arrêtés aussitôt, & enfermés séparément dans le château de Tours. On arrête aussi plusieurs de leurs étomplices; & le Roi commit par Lettres patentes le Châncelier Juvénal des Ursins, Jean d'Estouteville Seigneur de Torci, Grand-Maitre des Arbaléssiers, Guillaume Cousinot Gouverneur de Montpellier, Jean le Boulanger Président au Parlement, Jean de la Driesche Président des Comptes, Pierre Doriole

Ģé-

Général des Finances, Tristan l'Hermite Prévôt de l'Hôtel, & Guillaume Allegrin Conseiller au Parlement, pour

faire le procès aux coupables.

Le Roi nomma le même jour Claustre Conseiller au Parlement, Mariette Lieutenant-Criminel, & Potin Examinateur au Châtelet, pour informer de tous les effets du Cardinal Balue, & les délivrer par inventaire à Lhuillier Notaire & Sécrétaire du Roi.

L'Evêque de Verdun avoua tout des qu'il fut arrêté. Balue voulut déguiser les circonstances, mais se voyant convaincu, il offrit de tout déclarer pour obtenir sa gracé. Le Roi y consentit; mais ne trouvant pas dans la déposition du Cardinal la sincérité qu'il avoit pro-

mise, il l'abandonna à la Justice.

On arrêta les domestiques du Cardinat & de l'Evêque de Verdun; tous ceux qui avoient eu quelque liaison avec eux, furent interrogés. Leurs dépositions n'eurent rien de contraire à ce qu'on savoit déjà, & aprirent plusieurs circonstances qu'on ignoroit. On remit aussi entre les mains des Commissaires plusieurs Bulles de Rome, dont le Roi étoit mécontent, & dont il désendit la publication aux Evêques. Cependant il permit la perception d'une décime qu'il avoit accordée au Pape à la recommandation de Balue, & qui monta à cent-vingt-sept-mille livres.

En même tems que le Roi nomma des Com-

Commissaires, il envoya Gruel Président 1469, au Parlement de Dauphiné, pour informer le Pape du crime des deux Prélats: précaution d'autant plus sage, que le Duc de Bourgogne avoit déjà envoyé à Rome le Protonotaire Féri de Cluni, déclarer au Pape & aux Cardinaux qu'il prenoit un très grand intérêt dans cette affaire. Cousinot partit quelque tems après pour Rome, avec ordre de demander au Pape des Commissaires in partibus, pour faire le procès au Cardinal & Tous les Princes d'Italie à l'Eveque. rendirent beaucoup d'honneurs à l'Am-

> bassadeur de France. Le Duc de Milan alla le recevoir hors de la ville, & lui dit qu'il étoit plus au Roi qu'à tous les , Princes du Monde; qu'il ne recon-, noissoit de Mastre que lui; & que tel parti que le Roi prendroit, il le pren-

droit, fans regarder où ni comment, fors " seulement où seroit le plaisir dudit Sei-

, gneur."

Gruel & Cousinot, qui s'étoient rendus à Rome par différentes routes, se réunirent avant d'y entrer. Le Pape envoya toute sa Maison au-devant d'eux. plupart des Cardinaux suivirent son exemple. Les Ambassadeurs des Princes. ses Prélats, & tout ce qu'il y avoit de François ou de gens attachés à la France, y allerent en personne; desorte que les Ambassadeurs entrérent dans Rome avec un cortège de plus de deux-mille

chevaux. Ils furent accompagnés à l'au-

dience

Novem-

dience par plusieurs Cardinaux, par la Famille du Pape, & par les Ambassadeurs du Roi de Naples, des Ducs de Calabre, de Milan, & des Florentins.

1469.

Le Pape, avant que les Ambassadeurs prissent la parole, s'étendit beaucoup sur les louanges des Rois de France, & particulièrement sur celles de Pepin, de Charlemagne & de Louis le Débonnaire. Il dit que les Papes leur devoient le bonheur de jouir du patrimoine que Constantin avoit donné à l'Eglise; & qu'il étoit juste que les Rois de France prissent le titre de Très-Chrétien, que les Papes auroient déjà dû leur donner.

a. Déc.

Les Ambassadeurs ne remirent leurs Lettres de créance que dans un Consistoire qui se tint quelques jours après. Le Pape leur témoigna alors qu'il étoit bien fâcheux que le Roi sût obligé d'agir contre un Cardinal & un Evêque, parce que l'honneur de l'Eglise y étoit intéressé; que cependant, pour ne pas resuser au Roi la justice qui étoit due à tout le monde, il avoit nommé pour Commissaires le Cardinal de Nicée, le Vice-Chancelier Ursin, Arezzo, Spolette & Théano.

Il se tint en conséquence chez le Cardinal de Nicée une Congrégation, où les Ambassadeurs donnérent un mémoire contenant les crimes dont le Cardinal & l'Evêque étoient accusés. Dans la Congrégation suivante les Cardinaux demandérent aux Ambassadeurs s'ils n'avoient

plus

plus rien à produite, parce que l'affaire étant très importante, soit par la qualité du crime, foit par celle des acculés, il étoit nécessaire que la Congrégation fêt

instruite des usages de France.

Les Ambassadeurs répondirent que le mémoire qu'ils avoient donné, étoit fuffisant; qu'il n'étoit pas encore besoin de fournir des preuves qui seroient produites en tems & lieu; que le Roi, en demandant des Commissaires au Pape, donnoit à tous les Princes le plus grand exemple de modération & de soumisfion envers le Saint Siège, puisqu'il pouvoit de sa propre autorice, vu la gravité du crime, procéder directement, comme en pareille circonstance on l'avoit fait en Angleterre, en Espagne, en Arragon, en Allemagne, & dans tous les Etats Catholiques; que le Roi n'avoit fait arrêter le Cardinal & l'Evêque, que de l'avis des Princes du Sang & de son Conseil; que par les Loix du Royaume la connoissance & la punition du crime de lèze-majesté appartient au Roi seul & à ses Officiers, de quelque qualité que soit le criminel; que s'il est Ecclésialtique, & qu'un jugé compétent le requière, on le rend, avec la charge du cas privilégié; que le procès est fait par les Juges Eccléfiastiques, qui apellent les Juges Royaux; que les Eccléliastiques jugent selon les Canons, & les Royaux suivant les Loix.

Les Ambassadeurs s'étant retirés, les

Cardinaux, après une assez longue délibération, les rapellérent & leur dirent: 1409. Que le Pape étoit la prémière personne de l'Eglise, & un Cardinal la seconde; que les Decretales ne permettoient point d'arrêter un Cardinal sur la déposition d'un seul homme. & sur une simple Lectre de créance; que si, pour quesque cas que ce fût, on l'avoit arrêté, on devoit, sous peine d'excommunication, le nemettre dans vingt-quatre heures aux Juges Ecclésiastiques; que la confession des coupables n'avoit pas été faite devant un Juge compétent; que le Pape ne devoit pas hazarder de donner des Commissaires sur une simple déposition. puisqu'on ne voyoit pas quelle satifaction on pourroit faire aux accusés, au cas qu'ils fûssent innocens. Les Cardinaux demandérent ensuite si l'on procèdezoit par voie d'accusation, de dénonciation ou d'inquisition; qu'il falloit savoir si le Roi prétendoit qu'on fit le procès en France, ou s'il remettroit les acculés entre les mains des Commisfaires, & s'ils ne seroient pas envoyés à Rome ou à Avignon.

Les Ambassadeurs repliquérent avec fermeté, que le Roi en faisant arrêter le Cardinal, n'avoit eu besoin que du droit de sa Couronne, & qu'en le faisant condamner, il rempliroit ce qu'il devoit à Dieu, à ses Peuples, & à luimême; que c'est de Dieu seul que les Rois tiennent leur puissance; qu'ils ne

font

font comptables de leur conduite qu'à 1469. Dieu & aux Loix: que le Roi ne devoit reconnoître aucun Canon qui fût contraire aux Loix de son Etat; qu'il étoit bien étonnant qu'on osat entreprendre de le dépouiller de son autorité, lorsque les Papes ne devoient eux-mêmes leur puissance temporelle qu'aux Rois; qu'avant Constantin l'Eglise n'avoit aucune jurisdiction temporelle; que les Rois, en cédant aux Ministres de l'Eglise une portion de leur autorité, ne s'en étoient pas dépouillés; & que le Roi même ne pourroit y renoncer, sans blesser les Loix de l'Etat & les Droits de sa Couronne, qu'il avoit juré de con-

ferver. :: Les Ambassadeurs s'étendirent beaucoup sur les Droits du Roi, sur les Loix du Royaume, & sur la question des deux Puissances: ils ajoutérent que le Roi pouvoit, à l'exemple de plusieurs Souverains, punir de mort un Cardinal & un Evêque atteints & convaincus du crime de lèze-majeste; que le crime étoit notoire; que cependant le Roi, par respect pour le Saint Siège, se contentoit de demander des Commissaires: qu'avant de s'embarrasser de la réparation qu'on devroit à un Cardinal & à un Evêque, s'ils se trouvoient innocens, il falloit examiner s'ils étoient coupables, sur-tout quand on avoit déjà des preuves; que le respect dû au caractère, loin d'être un motif d'impunité, n'avoit

ſa

sa source que dans la vertu que l'on sup-posoit dans celui qui en étoit revétu; qu'il 1469. étoit de la sureté de l'Etat qu'on instruisît leur procès, & qu'un égard chimérique ne devoit pas balancer un péril réel; que loin que l'Eglise fût deshonorée par le châtiment d'un de ses membres, elle ne pourroit l'être que par l'impunité d'un crime contraire à la Police Civile, & scandaleux pour la Religion; que si la perfidie du Cardinal n'eût pas été découverte, elle auroit peut-être couté la vie à cent-mille hommes; & qu'il étoit aussi juste que nécessaire d'en faire un exemple. A l'égard de la question, si le Roi. remettroit les prisonniers entre les mains des Commissaires du Pape, on répondit que le Roi ne souffriroit pas qu'aucun de ses sujets fût tiré hors du Royaume; que cela étoit contre les Loix & le Droit Naturel, par lequel tout sujet est attaché à l'Etat, & l'Etat au sujet; que le procès se feroit par la Jurisdiction Ecclésiastique quant au délit commun. & qu'à l'égard du cas privilégié, la connoissance en demeureroit à la justice du Roi. Les disputes furent fort vives entre les Cardinaux & les Ambassadeurs, sans qu'il v eût rien de décidé. Avant de partir, Coufinot demanda au nom du Roi un Chapeau de Cardinal pour l'Evêque du Mans, frère du Connétable de St. Pol, & la permission de disposer des Bénéfices de Balue. Le Pape s'excusa sur le prémier article, & refusa l'autre. Tome I.

Cependant la Cour de Rome nomma 1469. des Commissaires pour aller en France travailler au procès, ou plutôt solliciter en faveur des coupables: du moins on jugea dans ce tems là, que le Pape n'avoit pas d'autre objet que de les sauver. Le Cardinal de Pavie, qui étoit pour lors à Rome, a écrit que le Pape nomma Alphonse Evêque de Ceuta, Rodrigo, Ubaldini de Pérouse Auditeur de Rote, Tuscanella Avocat-Consistorial, Géminiani, deux Sécretaires, & Falco de Sinibaldis, qui étoit déjà connu du Roi, aiant été chargé en France de la perception de la décime accordée au Pape. On ignore si ces Commissaires passérent en France, du moins on ne voit pas qu'ils y aient rien fait. Le Roi fit enfermer le Cardinal & l'Evêque de Verdun, chacun dans une cage de fer de huit piés en quarré, dont l'Evêque avoit été l'inventeur, & où il fut mis le prémier. Ils y restérent douze ans. Le Cardinal fut d'abord remis à la garde de Torcy, ensuite transféré à Ouzain, & confié à François de Dons. L'Evêque fut mis à la Bastille, & le Roi établit de son autorité Beauveau dans fon Evéché. Le Chapitre d'Angers. qui avoit été une des parties de son Evêque, s'opposa à son rétablissement, jusqu'à ce que la sentence d'excommunication prononcée par le Pape fût révoquée; mais cette opposition n'empêcha pas Beauveau de jouir toujours de son temporel. Auffi-

· Aussitôt que Balue & d'Haraucourt ne furent plus en état d'entretenir la divi- 1469. sion dans la Maison Royale, le Roi n'eut pas de peine à ramener son frère, & à lui faire accepter la Guyenne pour son appanage. Odet Daidie, Seigneur de Lescun, y contribua plus que personne, par le crédit qu'il avoit sur l'esprit de Monsieur & sur celui du Duc de Bretagne. Daidie avoit rendu de grands services à Charles VII. Il étoit Bailli de Cotentin: & comme Louis XI. à son avenement à la Couronne lui avoit ôté cet emploi, il s'étoit retiré en Bretagne. Ce fut lui qui dans la fuite y emmena Monsieur. commanda l'Armée de ces deux Princes dans la guerre du Bien Public, & on le regardoit comme l'homme le plus capable de conduire sagement le Duc de Bretagne. Le ressentiment ne le rendit jamais mauvais François; vertu rare dans un mécontent. Il ne voulut entretenir aucune intelligence avec les Anglois, ni permettre qu'on leur confiat les places. dont les Bretons s'étoient emparés dans la Normandie. Louis n'oublia rien pour le ramener, & lui faire oublier le tort qu'il lui avoit fait. Daidie, qui avoit quité son Maître en brave homme, reçut ses avances avec respect & générosité; & sans quiter encore la Bretagne, il lui envoya son scellé, par lequel il s'engageoit à ne jamais reconnoître d'autre Souverain que lui, & à ne rien faire que pour son service, soit en Bretagne, soit ailleurs.

) 2

En conséquence, Daidie engagea Mon-1469. sieur à répondre aux intentions du Roi. L'affaire de l'appanage soussrit cepen-dant encore des difficultés. Monsieur demandoit que le Roi lui accordât les Droits Royaux, & lui cédât l'hommage des Comtés de Foix, d'Armagnac & d'Albret. Le Roi lui refusa cette demande. Il consentit que ces Seigneurs fissent à Monsieur l'hommage des terres particulières qui pouvoient relever des fiefs de l'appanage; mais toujours à condition que pour leurs personnes & les grands fiefs, ils demeureroient immédiatement sujets au Roi & à la Couronne. Quoique les Etats els-fent fixé les revenus de l'appanage sur l'ancien pié, le Roi, pour tenir lieu de ce que prétendoit Monsieur, convint d'ajouter vingt-mille livres de rente au-def-fus des forxante mille livres où l'on étoit convenu d'abord de porter l'appa-nage. On donna une abolition générale à tous ceux qui avoient suivi le parti de Monsieur, & même au Duc d'Alençon, avec une décharge des deniers publics qui pouvoient avoir été enlevés.

Dans le tems même qu'on terminoit l'affaire de l'appanage, Monsieur, que nous appellerons dans la suite Duc de Guyenne, renouvella avec le Duc de Bretagne ses alliances, qui étoienr absolument contraires aux nouveaux engagemens qu'il prenoit. Le Roi, voulant tout sacrisser au bien de la paix, passa par dessius toutes ces contrariétés,

ou

ou feignit de les ignorer. Il fit enrégiftrer au Parlement & à la Chambre des 1469. Comptes les Lettres d'appanage, & 16. Juil. Monsieur partit de Rhédon pour aller

prendre possession de la Guyenne.

.

はおかい

, ŝ

上 に 間 は は は

Le Roi exécuta cette année le dessein qu'il avoit depuis longtems de former un Ordre de Chevalerie, & prit pour Patron St. Michel. Cet Ordre devoit être composé de trente-six Chevaliers, avec un Chancelier, un Trésorier, un Greffier & un Héraut, tous élus à la pluralité des voix. Le Roi en étoit le Chef, & avoit deux voix; mais en cas de partage, elles pouvoient en valoir trois. Les prémiers Chevaliers que le Roi nomma, furent le Duc de Guyenne, Jean de Bourbon, le Connétable de St. Pol, lean de Beuil Comte de Sancerre, Louis de Beaumont Seigneur de la Forêt & du Plessis, Jean d'Estouteville Seigneur de Torcy, Louis de Laval Seigneur de Chatillon, Louis Bâtard de Bourbon Comte de Roussillon, Amiral de France, Antoine de Chabannes Comte de Dammartin, Jean Bâtard d'Armagnac Comte de Comminges, Maréchal de France & Gouverneur de Dauphiné, Georges de la Trémouille Seigneur de Craon, Gilbert de Chabannes Seigneur de Curton, Charles de Crussol Sénéchal de Poitou, Tanneguy du Châtel Gouverneur de Roussillon & de Cerdagne. Le nombre de trente-six Chevaliers n'étant pas complet, le Roi déclara qu'au pré-

I Aode

prémier Chapitre il seroit procédé à l'é-

1460. lection des autres.

Les principales conditions pour recevoir un Chevalier, étoient qu'il fût Genhomme de nom & d'armes, & sans reproches. On pouvoit être privé de l'Ordre pour trois causes; savoir, l'hérésie, la trahison, ou pour avoit fui dans quelque bataille ou rencontre. Il se tenoit tous les ans un Chapitre, où l'on examinoit les vie & mœurs de chaque Chevalier en particulier, en commençant par · le dernier reçu, & finissant par le Roi, qui voulut être soumis à l'examen. Le Chevalier sortoit de l'assemblée pour laisser la liberté de l'examen, on le faisoit ensuite rentrer pour louer ou blamer sa conduite.

Le Duc de Guyenne étant arrivé à 19. Août. la Rochelle, envoya son scellé au Roi, avec un serment tel qu'il paroit que le Roi l'avoit exigé. On a vu que Louis avoit conçu une telle aversion contre le Duc de Bourgogne, que la chose qu'il redoutoit le plus, étoit le mariage de son frère avec l'héritière de cette Maison. Le serment du Duc de Guyen-'ne ne roula presque que sur cet arricle. Après les protestations ordinaires de lidélité, le Duc de Guyenne s'engagea de ne jamais penser à ce mariage, ni même d'en parler au Roi, de peur de lui déplaire. Ce serment étoit répété dans tous les sens, & dans toutes les formes,

Le Roi voulant rétablir entièrement la confiance dans l'esprit de son frère, ·lui

lui fit proposer une entrevue. On convint qu'elle se feroit en Poitou, auprès 1469. du château de Charron sur la rivière de Bray, où l'on fit un pont de bateaux, au milieu duquel étoit une loge partagée par une barrière avec des barreaux de fer: c'étoient ainsi que deux frères devoient avoir leur conférence de réunion.

Ils s'v rendirent chacun suivis de douze personnes, laissant le reste de leurs gens des deux côtés de la rivière. Le Duc de Guvenne se découvrit & mit un genou en terre dès qu'il apperçut le Roi, il fit encore une génuflexion en entrant dans la loge. Ces Princes firent ensuite écarter leurs gens, & après s'être entretenus une demi-heure en particulier, ils les firent raprocher. Le Duc de Guyenne pria le Roi de lui permettre de paffer de ion côté. Le Roi s'y opposa d'abord, difant qu'il commençoit à se faire tard; mais le Duc aiant réitéré ses instances. le Roi le lui accorda. Le Duc se jetta aux piés de Sa Majesté, qui le releva & l'embrassa. Le lendemain ils se trouvérent au même lieu: on ôta la barrière, & ils se donnérent mutuellement toutes les marques de la plus tendre amitié. Ceux qui étoient présens, firent éclater leur joie en criant Noël, qui étoit alors le cri de réjouissance.

Le Duc de Guyenne ne cessoit de marquer au Roi les sentimens du plus sincère repentir & de la plus parfaite soumission, il vouloit le suivre: le Roi ne voulut pas le permettre, parce qu'il n'avoit

pas

pas assez de logement; mais le jour suivant ces Princes allérent ensemble à Maigni chez Guy de Sourches, Seigneur de Malicorne. Ce ne furent que sêtes superbes de la part des Princes, & vœux

sincères de la part des Peuples.

La fuperstition & l'orgueil qui persuadent aux Grands qu'indépendamment de l'ordre général, ils sont l'objet d'une attention particulière de la Providence, sit publier que la mer n'étoit pas montée si haut qu'à l'ordinaire, pour laisser les Princes aprocher du pont, dont les extrémités devoient, disoit-on, être couvertes par le flux. La flaterie eut sans doute plus de part que la Physique à cette observation.

Le Roi, pour s'attacher de plus en plus fon frère, ajouta plusieurs terres à son appanage; mais il étoit occupé d'un soin encore plus important. Il se voyoit sans enfans mâles, & ne voulant point absolument d'alliance avec la Maison de Bourgogne, il entreprit de marier le Duc de Guyenne avec Isabelle Infante de Castille, sœur du Roi Henri IV. malgré les engagemens qu'elle avoit pris avec Ferdinand fils du Roi d'Arragon, & il envoya le Cardinal d'Alby & le Sire de Torcy proposer ce mariage.

Les Ambassadeurs étoient chargés, s'ils ne pouvoient pas obtenir Isabelle, de demander l'Infante Jeanne, fille de Henri. Ils trouvérent ce Prince d'autant mieux disposé en faveur de la France, qu'il craignoit que Ferdi-

nand

pand ne le dépouillat de son autorité. Il n'étoit d'ailleurs ni craint ni respecté: sa 1469. Cour étoit partagée entre lui & l'abelle. & il ne voyoit dans son parti que ceux qui ne trouvoient pas des avantages assez grands dans le parti opposé.

Les Ambassadeurs aiant été conduits à l'audience, le Cardinal d'Alby s'étendit beaucoup sur les alliances qui avoient été de tout tems entre la France & la Castille, de Roi à Roi, & de Peuple à Peuple; & représenta que le mariage du Duc de Guvenne & de la Princesse Isabelle étoit l'unique moyen de renouveller & de perpétuer ces alliances.

Le Roi de Castille répondit aux Ambassadeurs, qu'il étoit très disposé à faire l'alliance qu'ils venoient lui proposer, & les chargea d'en conférer avec le Grand-Mastre de Saint Jaques, que Louis XI. venoit depuis peu d'engager dans ses intérêts.

La Princesse Isabelle, instruite de ce qui se passoit, en donna avis à l'Archevêque de Tolède, à l'Amirante, & à tous ceux qui lui étoient attachés, & se retira à Madrigal. Le Cardinal d'Alby & l'Archevêque de Séville allérent la trouver de la part du Roi son frère, & n'oubliérent rien pour la ramener; mais elle leur fit connoître qu'elle n'étoit pas touchée des remontrances de Henri, & qu'elle craignoit peu ses menaces: ainsi les Ambassadeurs revinrent en France sans avoir rien fait, que de hâter le mariage de cette Princesse avec Ferdinand.

Louis

Louis s'étoit à peine féparé du Duc 8469. de Guyenne, qu'il aprit que le Duc de Bourgogne faisoit de nouveaux efforts pour l'attirer auprès de lui. Il envoya sur le champ de Beuil, Batarnay & Dorio. le, pour prévenir ou effacer les impreffions que le Duc de Bourgogne pouvoit faire sur l'esprit du Duc de Guvenne. Le Roi avoit eu d'autant plus de raison de prendre ces mesures, que Jaques de St Pol, frère du Connétable, & le Sieur de Rémiremont, vinrent trouver le Duc de Guyenne, pour lui demander si le Roi avoit exactement exécuté le Traité de Péronne, & lui dire que le Duc 'de Bourgogne ne cherchant qu'à cimenter de plus en plus l'amitié qui avoit toujours été entre eux, lui offroit en mariare Mademoiselle de Bourgogne; qu'ils lui apportoient le Collier de la Toifon d'or. & qu'ils avoient un blanc-seing pour convenir avec lui de tout ce qu'il desireroit.

Le Duc de Guyenne, après avoir communiqué aux Ministres du Roi les prepositions du Duc de Bourgogne, sit réponse à ce Prince qu'il le remercioit de les offres; qu'il étoit très content du Duché de Guyenne, & encore plus de l'amitié du Roi; qu'il venoit de recevoir l'Ordre de St. Michel, & qu'il n'en pouvoit ni n'en vouloit porter d'autre; qu'il ne reconnostroit d'amis que ceux du Roi, & que le Duc de Bourgogne étant de ce nombre, il l'assuroit qu'il seroit toujours

son bon parent & ami.

Le

Le Duc de Guyenne renvoya les Ambassadeurs de Bourgogne, sans leur faire les présens qui étoient d'usage entre alliés; & pour marquer au Roi encore plus de confiance, il vint le trouver au Plessis-lès-Tours. Louis fut extrêmement sensible à la démarche de son frère. Il lui en marqua sa joie par toutes sortes de fêtes, désraya tous ceux qui l'avoient accompagné, & leur distribua de l'argent, de façon que les moindres domestiques eurent part à ses libéralités. Le Duc satisfait de la réception qu'on lui sit, retourna à St. Jean d'Angéli, après avoir assuré le Roi d'une sidélité inviolable.

Quoique Louis XI. fit sa résidence ordinaire à Ambosse & au Plessis-lès-Tours, cela n'empêchoit pas qu'il ne fit de tenns en tems des tournées dans les Provinces où sa présence pouvoit être utile. Il se faisoit exactement informer des abus, & y apportoit les remèdes. Il suprima un privilège de Banque exclusive qui étoit devenue usuraire, & la rendit libre.

Le Commerce faisoit sa principale attention. Il offrit des Lettres de naturalité avec des exemtions & des privilèges aux Etrangers qui viendroient s'établir pour travailler aux Mines qu'on devoit ouvrir en Dauphiné & en Roussillon. Pour réparer les désordres de la Guerre Civile, il permit de relever les murs de Rusec qui avoient été abattus, parce que Jean de Voluire, qui en étoit Seigneur, s'étoit déclaré pour les Princes ligués, & qu'il étoit rentré en grace.

Tous ceux à qui le Roi avoit pardonné, n'étoient pas devenus aussi fidèles que Voluire. Le Comte d'Armagnac, qui n'auroit jamais dû entrer dans la ligue du Bien Public, après les bienfaits qu'il avoit reçus du Roi, n'avoit pas même exécuté le Traité de Saint Maur. Il avoit toujours sur pié quinze - cens gendarmes, & les avoit offerts au Roi d'Angleterre, s'il vouloit faire une descente en Guyenne. Louis, pour mettre le .Comte hors d'état de rien tenter de pareil, étoit convenu avec lui qu'il congédieroit ses gendarmes, moyennant une somme de dix-mille livres. Le Comte recut l'argent, & retint ses troupes. Indépendamment de l'inquiétude qu'elles donnoient au Roi, elles désoloient le Languedoc, mettoient les villes & la campagne à contribution, maltraitoient les habitans, pilloient les maisons, & commettoient tous les crimes dont peut être capable une soldatesque effrenée. Les plaintes en furent portées au Roi. Le Parlement de Toulouse eut ordre d'informer, mais le Comte méprisa ses arrêts. Cette desobéissance étoit d'un pernicieux exemple. L'autorité du Roi n'étoit plus reconnue dans les Provinces voifines de la Garonne: on ne pouvoit y lever les deniers Royaux, & la Noblesse refusoit de marcher à l'arrière-ban. Il s'agissoit donc de faire rentrer dans le devoir le Comte d'Armagnac, dont la témérité enhardissoit la rebellion des autres. Le Le Comte d'Armagnac étoit un de ces - Seigneurs qui n'étoient ennemis de l'autorité légitime que pour devenir des tyrans. Il le croyoit trop puissant pour obéir, & il l'étoit trop peu pour se faire obéir lui-même, & maintenir la discipline parmi des troupes qui ne le servoient que pour vivre dans la licence. Il ne s'attachoit les Gentilshommes ses vasfaux, qu'en soussant qu'ils opprimassent les leurs. Armagnac étoit ensin un de ces exemples, qui prouvent que la tyrannie se soutient souvent par bassesse; & que la puissance légitime, quand celui qui en est revétu n'en abuse pas, est la plus favorable au bonheur des Peuples.

Le Roi, informé de tous les excès du Comte, déjà trop grands, & dont les suites étoient encore plus à craindre, le soupconnant d'ailleurs d'entretenir des ' intelligences avec les Anglois, fit partir le Comte de Dammartin avec un pouvoir aussi étendu qu'un Souverain puisse le donner à fon sujet. Dammartin étoit chargé d'informer des abus dans la Justice, les Finances & la Guerre; d'empêcher la levée d'aucunes troupes sans une commisfion expresse de Sa Majesté, de congédier celles des Comtes d'Armagnac, de Foix & d'Albret; de faire proceder contre tous les Gentilshommes qui n'auroient pas comparu à l'arrière-ban, & de punir ou pardonner comme il le jugeroit à propos. Pour faire craindre l'autorité par ceux qui ne sauroient pas la respecter,

1469.

Dammartin partit à la tête d'une Armée, aiant sous ses ordres l'Amiral, le Sénéchal de Poitou. & Tanneguy du Chatel.

Armagnac, qui passoit de la témérité à la foiblesse, s'enfuit à l'aproche de Dammartin. L'Isle-Jourdain, Severac Laitoure, Cabrespine, ouvrirent leurs portes, ou se rendirent à composition. Dammartin marcha aussitôt contre le Duc de Némours, qui, malgré les obligations qu'il avoit au Roi, entroit dans tous les complots, & s'étoit engagé dans le parti d'Armagnac, ainé de sa Maison.

Le Roi avoit déjà fait informer contre le Duc de Némours. Le Conseil déclara que le Duc aiant obtenu du Roi son Duché, & aiant été comblé de biens, avoit été un des principaux auteurs de la Guerre Civile; qu'après avoir obtenu son pardon, & s'être engagé à servir le Roi envers & contre tous, après en avoir fait ferment, il avoit cherché à soulever les Peuples, & s'étoit uni au Comte d'Armagnac. En conséquence le Duc de Némours fut déclaré atteint & convaincu de crime de Lèze - majesté, avec confiscation de corps & de biens.

Némours eut recours à Dammartin pour obtenir sa grace, & le suplia d'intercéder en sa faveur. Le Roi, considération pour Dammartin, sit encore grace au Duc de Némours, à condition que s'il s'écartoit jamais de la fidélité qu'il devoit au Roi, il seroit puni

puni pour tous les crimes qui lui avoient - été pardonnés; que ses Terres seroient réunies à la Couronne, & que tous Gens d'Eglise, Officiers de Guerre & de Justice relevant de lui, jureroient de ne plus le reconnostre pour Seigneur, s'il manquoit à sa parole. Le Roi exigea de plus, qu'il se soumst à toutes ces conditions par serment sur la Croix de St. Lo, ce qui se fit quelques mois après à Angers avec beaucoup de cérémonies.

On a vu jusqu'ici que les sermens sur des reliques étoient fort en usage dans ces tems-là, & que Louis XI. avoit une foi particulière à la croix de St. Lo: on voit aussi que la superstition n'empêchoit pas le parjure, & qu'elle ne servoit qu'à faire sacrisser les sentimens d'honneur à

un vain appareil de serment.

Le Parlement, après avoir fait donner cette année plusieurs ajournemens au Comte d'Armagnac, le déclara l'année suivante criminel de Lèze-majesté, avec confiscation de corps & de biens. Ses terres furent partagées entre ceux qui avoient le mieux servi le Roi, ou qui étoient le plus en faveur. Dammartin sur le plus distingué. Le Roi lui donna des marques publiques de sa reconnoissance, lui sit payer vingt-mille écus, le mit en possession de la terre de Séverac, & ne put rien lui donner qui sût au dessus de ses services.

Fin du prémier Volume.

1469.

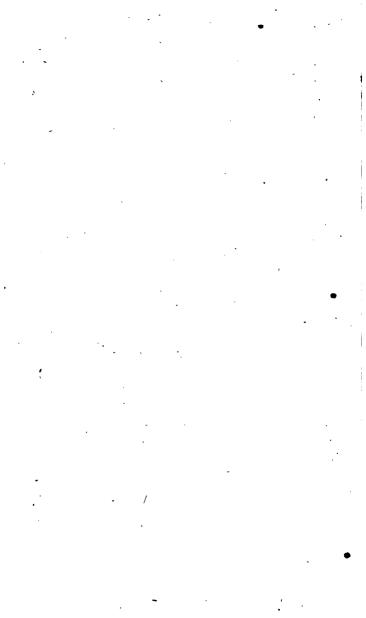

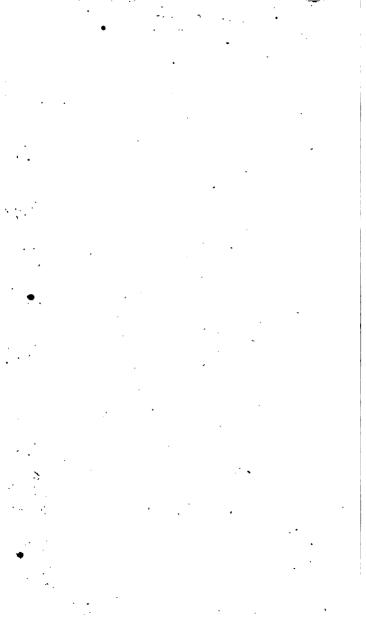

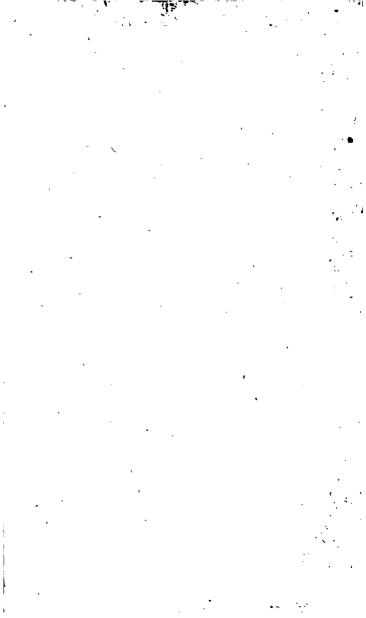

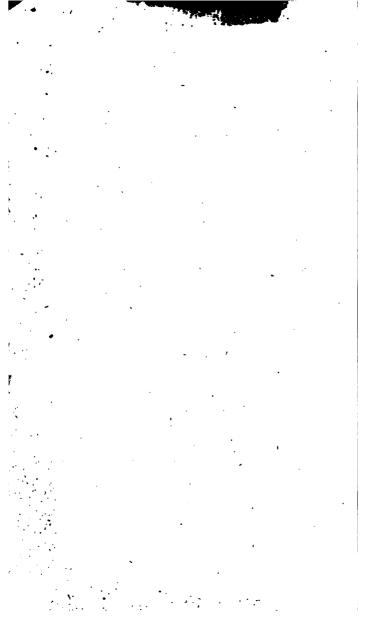

## Bought from F. Norman



Vet. Fr. II B. 1185



